

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d'un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d'une bibliothèque avant d'être numérisé avec précaution par Google dans le cadre d'un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l'ensemble du patrimoine littéraire mondial en ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n'est plus protégé par la loi sur les droits d'auteur et appartient à présent au domaine public. L'expression "appartenir au domaine public" signifie que le livre en question n'a jamais été soumis aux droits d'auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à expiration. Les conditions requises pour qu'un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d'un pays à l'autre. Les livres libres de droit sont autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir du long chemin parcouru par l'ouvrage depuis la maison d'édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

### Consignes d'utilisation

Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine. Il s'agit toutefois d'un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.

Nous vous demandons également de:

- + Ne pas utiliser les fichiers à des fins commerciales Nous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l'usage des particuliers. Nous vous demandons donc d'utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un quelconque but commercial.
- + Ne pas procéder à des requêtes automatisées N'envoyez aucune requête automatisée quelle qu'elle soit au système Google. Si vous effectuez des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer d'importantes quantités de texte, n'hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l'utilisation des ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.
- + *Ne pas supprimer l'attribution* Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet et leur permettre d'accéder à davantage de documents par l'intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en aucun cas.
- + Rester dans la légalité Quelle que soit l'utilisation que vous comptez faire des fichiers, n'oubliez pas qu'il est de votre responsabilité de veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n'en déduisez pas pour autant qu'il en va de même dans les autres pays. La durée légale des droits d'auteur d'un livre varie d'un pays à l'autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier les ouvrages dont l'utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l'est pas. Ne croyez pas que le simple fait d'afficher un livre sur Google Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous vous exposeriez en cas de violation des droits d'auteur peut être sévère.

### À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l'accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le français, Google souhaite contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l'adresse http://books.google.com

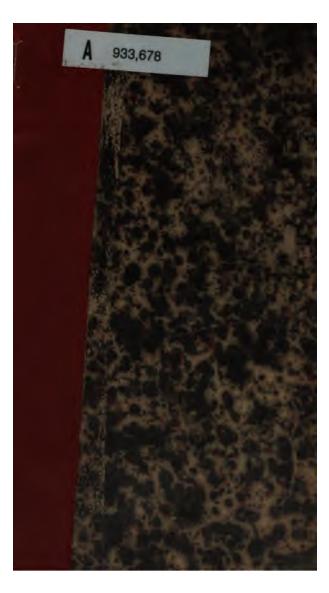









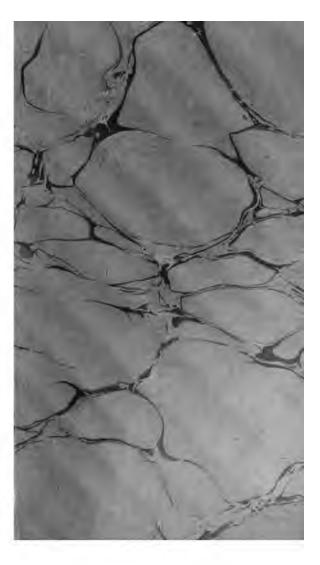



147 B275ce

### CE QUE J'AI VU A RENNES

### DU MÊME AUTEUR

LE CULTE DU MOI, trois romans idéologiques : \* Sous l'œil des barbares, 1 vol.

\*\* Un homme libre, 1 vol.

\*\*\* Le Carnet de Bérénice, 1 vol.

L'ennemi des lois, 1 vol. Du sang, de la volupté, de la mort, 1 vol. Un amateur d'âmes, 1 vol. Amori et Dolori Sacrum, 1 vol. Les amitiés françaises, 1 vol.

LE ROMAN DE L'ÉNERGIE NATIONALE :

I. Les déracinés, 1 vol.
II. L'appel au soldat, 1 vol.
III. Leurs Figures.

Scènes et doctrines du Nationalisme, 1 vol. Pages Lorraines, 1 vol. Trois stations de psychothérapie, 1 vol. Toute licence sauf contre l'amour, 1 vol. Une journée parlementaire, comédie, 1 vol. Les lézardes sur la maison, 1 vol.

Pour paraître incessamment :

LES BASTIONS DE L'EST :

Premier épisode: Au service de l'Allemagne, (récit d'un volontaire alsacien).

Prochainement:

Greco ou le Secret de Tolède. Le voyage à Sparte.

### MAURICE BARRES

### CE QUE J'AI VU

## **A RENNES**

DEUXIÈME ÉDITION

# PARIS 3LIOTHÈQUE INTERNATIONALE D'ÉDITION E. SANSOT ET C<sup>10</sup> 53, Rue Saint-André-des-Arts, 53

1904 Tous droits réservés. Il a été tiré de cet ouvrage:

Douze exemplaires sur Japon, numérotés de 4 à 12.

Douze exemplaires sur Chine, numérotés de 45 à 24.

Vingt-cinq exemplaires sur Hollande, numérotés de 25 à 49.



### A CHARLES MAURRAS

Vous avez, mon cher Maurras, avec une raison toujours prête, contrôlé et annulé au jour le jour, les armes des dreyfusards. Aussi jeveux inscrire votre nom sur le recueil des croquis que je pris de leur armée durant un mois mémorable. Ici, nos travaux se confirment. Leurs figures ajoutent un argument d'une singulière force à vos preuves. Les désordres religieux de ces forcenés nous dégoûtent physiquement de la sensibilité dreyfusarde et nous ramènent sûrement vers cette sagesse française dont nous admirons l'ordre dans toute votre dialectique.

M. B.

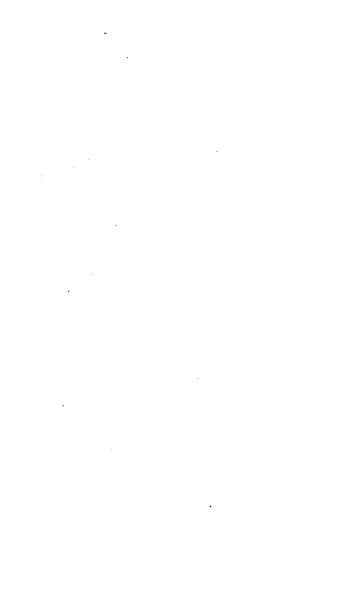

### LIVRE PREMIER

### EXPLICATIONS PRÉAMBULAIRES

### CHAPITRE PREMIER

EN ROUTE POUR RENNES, VILLE QU'ARROSE LE RUBICON

— C'est à choisir : Dreyfus ou les grands chefs.

Mercier, Cavaignae, les généraux, continuent à affirmer la culpabilité de Dreyfus. Ils annoncent qu'ils la prouveront abondamment à Rennes. Nous leur maintenons notre entière confiance. Jusqu'à preuve du contraire, nous ne croirons pas que six ministres de la Guerre et trois présidents du Conseil se soient trompés et nous aient trompés pendant six ans.

Dreyfus innocent! Oh! dans cette improbable hypothèse, quelles satisfactions suffisantes pourrait-on lui donner! L'épée du général Mercier, le grand cordon de Zurlinden, le chapeau de Chanoine et le siège de Billot seraient des compensations inférieures à ses raisons de mécontentement. A la déplorable victime d'une telle erreur judiciaire, je ne vois qu'une chose qu'il faudrait tout de même refuser : la grâce de ses défenseurs.

Au reste, s'il n'est pas un traître, il sera forcément honteux d'avoir excité de pareilles sympathies. Ah! les amis de Dreyfus, quelle présomption de sa culpabilité! Quelle humiliation pour son innocence! Ils injurient tout ce qui nous est cher, notamment la patrie, l'armée et un héros tel que Marchand. Leur complot divise et désarme la France, et ils s'en réjouissent. Quand même leur client serait un innocent, ils demeureraient des criminels.

Ainsi,nous sommes profondément raisonnables et louables, en toute hypothèse, d'avoir préféré les chefs de l'armée aux avocats suspects de Dreyfus. Voilà un des aspects de notre pensée, mais nous voulons la tourner sous toutes ses faces, de peur que nos généraux ne se laissent endormir.

Il y a d'habiles endormeurs au pouvoir. Les personnages qui détiennent aujourd'hui les divers porteseuilles ne se proposent pas simplement, comme faisaient les plus mauvais de leurs prédécesseurs, de flotter au gré de l'opinion. Ils ont été recrutés dans les milieux les plus divers pour être les politiciens de Dreysus, qui possède déjà ses orateurs, ses dialecticiens et ses élégiaques.

Une seule discipline les assemble. Elle est réglée par les conseils supérieurs (Zadoc-Kahn? Reinach?)

Ces conseils supérieurs préparent une opération. Ils tenteront de jeter à l'eau ceux de leurs collaborateurs qu'ils avaient spécialement chargés d'injurier l'armée et l'idée de patrie. Déjà ils nous présentent Drevfus comme un militariste enragé, un chauvin, qui ne pardonnera jamais la véhémence d'Urbain Gohier, ni la verve suisse de Pressensé. A les en croire, — Dieu, que c'est comique! - Dreyfus aurait les ridicules de la culotte de peau classique, et il déclarerait : « Ce qui me choque dans les libertés qu'on a prises avec moi, c'est qu'on a manqué de respect à un homme vêtu de l'habit militaire. » Mais, je vous prie, où Dreyfus a-t-il donc lu les articles de Pressensé? Il ne les suivait pas au jour le jour dans sa lointaine retraite. Lui faiton gacher son temps, depuis qu'il est à Rennes, à repasser cette vulgaire littérature de vieille demoiselle excitée? Non, mes amis, on le fait parler. On lui fournit des mots historiques : « Il n'y a rien de changé en France, il n'v a qu'un cocardier de plus. »

L'utilité de cette comédie, vous la distinguez. Les chefs de la grande entreprise dreyfusarde cherchent maintenant la sympathie de l'armée. Ils veulent rassurer les patriotes. On se trompe si l'on croit que Galliffet frappera les généraux. Ce serait faire notre jeu. Il les ménagera et tâchera qu'ils acceptent de nouveau la réhabilitation du traître. Il a des obligations personnelles envers le général Mercier. Grande commodité pour lui tenir un petit discours dont voici le dessin:

« Voyons, mon cher général, laissez donc « cette canaille de capitaine se tirer d'em-« barras. Il faut en finir avec cette trop lon-« gue affaire. C'est l'intérêt du pays, de l'ar-« mée et de vous-même. Que Dreyfus sorte « du bagne et je vous garantis contre toutes « représailles. Est-ce que je ne suis pas là « pour taper à droite et à gauche indistinc-« tement? Il scrait bon d'arrêter Ouesnay « de Beaurepaire, Déroulède et Habert, Cop-« péc et Lemaître, Drumont et Forain ; il « scrait excellent aussi d'empoigner Sébastien « Faure. Quant à Clémenceau, Pressensé et « Jaurès, — est-ce assez amusant, général ? « — les voici devenus les compères du « vieux « massacreur »! Ils deviendront les vôtres. « Et s'ils n'ont point de rancune, pourquoi « leur en ferions-nous voir ? Un traître en « liberté? Le beau malheur! Il ne peut nuire « à personne. Il se retirera chez le prince de « Monaco. Et ce sera fini des injures que « nous versons chaque matin sur vous. Ac-« cordez-nous Dreyfus et lui-même d'accord « avec nous, prononcera votre éloge. Dès « lors plus de représailles contre Mercier, « Zurlinden, Roget, Pellieux, contre les cinque « ministres de la Guerre, contre les divers « officiers qui ont osé nous contrarier. Nous « n'exigeons plus que la peau de du Paty de « Clam. C'est un simple colonel. »

Je vous donne le ton, ajoutez le sourire. On croit entendre le bourreau qui, conduisant la victime au gibet, lui disait avec onction: « Venez, mon ami, on ne vous fera pas demal.» général Mercier, honnète homme, très et qui se possède n'écoutera pas ces des conseils. Il voit la position vraie des es: à Rennes, il y aura, d'une part, l'honde Dreyfus et, d'autre part, l'honneur us les ministres et généraux qui nous

uré la culpabilité de Dreyfus.

ii, cela Mercier le sait bien! Avec quelle ion, au milieu de l'enthousiasme d'un toire de patriotes, dans la salle de l'Horture, il nous a juré d'exposer à Rennes, è que coûte, les raisons qui justifiaient cessitaient l'arrestation de Dreyfus, et aujourd'hui, aussi fort qu'au premier proclament la trahison. Tous à le voir, itendre, nous reconnaissions un honnête ne, un accusateur toujours qu'essayent ment de jeter bas les ennemis de la pall fait le centre de cette vaste affaire nale; c'est pour en porter tout le poids : rand honneur ou l'infamie.

us sommes plusieurs millions d'honnêens qui n'avons jamais eu à connaître ire, et qui nous sommes confiés— c'était ison et le devoir—à l'autorité légitime conseils de guerre et des chefs de l'ar-

Si les généraux Mercier, Billot, Chac, Zurlinden et MM. Cavaignac et Méline ont trompés, s'ils nous ont associés à vre infâme de maintenir au bagne un cent, nul châtiment assez lourd pour cux. sons-le hautement, puisque nous le pentous: au lendemain du conseil de guerre, lans le pays n'admettrait que les chefs de l'armée se consolassent de leur défaite en songcant qu'ils n'ont perdu ni leurs galons, ni leurs rubans, ni leurs appointements.

On ne peut pas impunément déchaîner sur un pays la tempête. « Levez-vous vite, orages désirés... » Que leur mensonge foudroie ceux qui parlent d'apaisement. Vous savez bien que Cornély, s'il rêvasse d'un compromis, ne pourra pas, au sein du dreyfusisme, balancer Jaurès qui veut, par l'acquittement du traître, la destruction de l'armée. Un Jaurès entouré de ses bandes est autrement puissant qu'un Cornély qui tire son coup de fusil en enfant perdu séparé de son monde naturel.

Il y aura des représailles, parce que Jaurès et Clémenceau les veulent, parce que tout le monde, tout le monde, vous dis-je, en reconnaîtra la nécessité.

C'est le crime certain des parlementaires de nous laisser déchirer les uns les autres. Vous.ledrevfusard.ou moi.l'anti-drevfusard. nous possédons la vérité. Le gouvernement qui sait à quoi s'en tenir, devait depuis longtemps faire taire, et brutalement, celui de nous deux qui se trompe. Les généraux euxmêmes ont étrangement attendu pour parler. Il faut qu'à Rennes la vérité éclate avec un caractère d'évidence. « Coûte que coûte ». a dit Mercier, A. Rennes! A. Rennes! messieurs de l'armée! Cavaignac et Mercier vous imposent leur exemple. Vous êtes pris entre vos adversaires acharnés et les anis que nous vous sommes. Il n'y a pas d'échappatoire possible. En route! La France est dans Rennes, ville qu'arrose le Rubicon!

### CHAPITRE II

#### LA PARADE DE JUDAS.

Souvenir de la dégradation d'Alfred Dreyfus à l'Ecole militaire (5 janvier 1895).

Une minute de répit encore. Mon imagination qui veut prévoir le Dreyfus rennais me reporte avec persistance vers la froide matinée de janvier où je le vis dégrader. Il faut que je me débarrasse de ces anciennes images.

Quandneuf heures sonnèrent, que le général tira son épée, que les commandements éclatèrent, que les fantassins portèrent les armes et que les cavaliers mirent sabre au clair, le petit peloton se détacha d'un angle de l'immense carré. Quatre hommes; au milieu le traître tout raide, sur un côté l'exécuteur, véritable géant. Les cinq ou six mille personnes présentes et qu'émouvait cette tragique attente eurent une même pensée: « Judas marche trop bien! »

Spectacle plus excitant que la guillotine fichée dans les pavés, à l'aube du jour, place

née. Dix minutes qui laissent brisés ces milliers de trahis. Au terme de sa marche sinistre, le Dreyfus là-bas dans le fourgon noir a été hissé, enfourné par les gendarmes. Les musiques militaires sonnent la « Marche de Sambre-et-Meuse », répandent de l'honneur et de la loyauté sur les espaces pour balayer les puanteurs de la trahison. Les bataillons hérissés de fusils avec leurs jolies figures françaises, défilent. Fort bien! Mais nous ne sommes pas sûrs les uns des autres. Une poignée d'hommes mettent cà

face a cet là de légers points de pourriture sur noportains tre admirable race. Garde à nous, patriotes!

> Et puisqu'il a fait appel au témoignage des assistants, nous devons pour nos frères français compléter la dégradation de Judas, lui arracher quelque chose encore, mieux qu'une épaulette, qu'un galon, la vérité qui semble lui avoir échappé. Alors qu'il attendait d'être conduit dans la cour où il devait expier, et sous l'émotion dont une telle parade, la plus formidable humiliation qui puisse atteindre un homme, l'emplissait par avance, Dreyfus a dit : « Je suis innocent. Si j'ai livré des documents à l'étranger, c'était pour amorcer, pour en avoir de plus considérables: dans trois ans on saura la vérité et le ministre lui-même reprendra mon affaire...»

> En revenant à travers ce quartier que révolutionne un spectacle si véhément, nous avons croisé le mouchard Alibert, le faux témoin de la Haute-Cour. Ce misérable por

tait l'uniforme de lieutenant d'administration. La foule à qui l'on jetait son nom le huait, le bafouait, lui prodiguait les coups de pieds. Judas partout! Celui-ci subventionné par les Reinach! Quand donc les Français sauront-ils reconquérir la France? Unissons-nous pour dégrader tous les traîtres. Qu'ils trouvent partout spontanément organisée sur leur passage la parade du mépris.

Voilà ce que j'ai vu et senti en 1895. Quatre années depuis ont passé sur le traître, quatre années terribles pour la France. Dans quel état vais-je le revoir et surtout quels rapports s'établiront entre ce misérable, ses complices et des Français fidèles à

la France?

dans l'uniforme neuf, le képi sur les genoux, le visage droit vers les juges. La moustache très fine, de couleur châtain, fait contraste avec les cheveux blancs, taillés en brosse et qui manquent au sommet du crâne. Cet homme de trente-cinq ans semble à la fois très jeune et très vieux comme certains ascètes avec qui nous n'avons plus de mesure commune. Ses épaules ont de la carrure, mais le tailleur militaire les a certainement ouatées, car les genoux pointent sous le pantalon flambant neuf et des plis épais trahissent la maigreur des cuisses.

On lit l'acte d'accusation, sans qu'il se relache une seconde de son attitude effrovablement correcte. Il entend ces mots « Papier pelure.... bordereau.... Esterhazy...», syllabes usées, décolorées, par cinq années de rabâchages et qui pour nous ici reprennent leur pleine force tragique. Les juges, les gendarmes, les deux états-majors dreyfusard et antidrevfusard l'observent, tandis qu'on lui parle de sa main qui trembla sous la dictée du colonel du Paty de Clam. On énumère les soupcons qu'il inspirait à ses camarades, les femmes agées avec qui il vivait. Maintenant il s'agit des lettres de sa fiancée. Quelle horreur ! c'est l'écorcher vif! Ou'il doit avoir hâte de protester devant l'univers!

Il parle ensin. Une voix sans timbre qui vient brusquement ajouter à l'esset désastreux de cette tenue sans frisson.

— Je suis innocent...cinq ans de bagne... Ma femme, mes enfants.

A propos de Lebrun-Renaud, il tente une déclaration militariste sur cette foule qui le huait par patriotisme et dont il comprenait si bien les indignations. Mais son émission monotone et sans gestes, vraiment d'un phonographe, annule des phrases trop nobles où nous distinguons la savante préparation de ses avocats. Je ne sentis rien de personnel qu'une fois peut-être dans sa manière de dire : « Mon colonel ». Ce simple mot plein de supplication parut les deux bras d'un désespéré à genoux qui étreint son juge tout-puissant. Puis il retomba dans des accents privés d'âme et tels qu'on croyait écouter un examen plutôt qu'un interrogatoire. La défense vit bien ce danger. Dans la suspension de l'audience, M' Hild, secrétaire de Me Labori, parcourut la salle et raconta qu'en passant près de ses avocats, Drevfus avait dit : « De tels sanglots serraient ma gorge que j'ai douté de pouvoir répondre. »

Puis la dialectique dreyfusarde accourut à la rescousse: « Pourquoi notre client s'inquiéterait il? Il sait qu'on ne peut pas commettre deux erreurs judiciaires dans un même cas ».

Quoi qu'il en soit, après les deux premières heures, la salle de Rennes, mal intéressée par cet homme et par cette inertie, plus tragique pourtant, d'une certaine manière que les expansions d'une victime innocente, commenca de se distraire. Dégoûtante faiblesse de l'intelligence humaine, puisque ceux-là même qui croient Dreyfus un martyr s'envoient des bonjours et lient conversation. Il y avait un petit chat qui courait sous les tables, et les dames dreyfusardes s'attendrissaient parce qu'on le disait abandonné et peut-être privé de lait.

Pour moi, que mes amis m'excusent, je considérais l'homme, la figure lointaine, le fantôme qui met la France en crise et je sentais que ce nom exécré de Dreyfus représentait tout de même de la chair vivante et broyée. Une phrase que ce criminel semble avoir prononcée après cette première audience trouve une force singulière pour pénétrer les cœurs par le chemin de la pitié. On lui demandait son impression, il répondit que « c'était bon de voir des êtres humains ».

Détendons-nous un instant, laissons un mouvement de pitié se développer dans nos cœurs. Le jour du Vendredi-Saint, après lecture de la « Passion selon saint Jean », le célébrant récite une suite de monitions et d'oraisons « Prions pour la sainte Eglise « de Dieu... Prions, fléchissons les genoux... « Prions pour notre Saint-Père le Pape... « Prions, fléchissons les genoux... Prions « pour notre pasteur... Prions fléchissons les « genoux... Prions pour tous les évêques, « prêtres, diacres, sous-diacres, acolytes, « exorcistes, lecteurs, portiers, confesseurs, « vierges, veuves et pour tout le simple peu- « ple de Dieu... Prions, fléchissons les ge-

« noux... Prions pour la République... « Prions, fléchissons les genoux... Prions « pour nos catéchumènes... Prions, fléchis-

« sons les genoux...Prions pour les malades,

« les affamés, les captifs, les voyageurs et

« les navigateurs... Prions, fléchissons les

« genoux... Prions, pour les hérétiques et

« les schismatiques... Prions, fléchissons les « genoux... Prions pour les perfides Juifs...»

Et nous aussi, nous fimes oraison sur le « perfide juif ». S'il ne se fût agi que d'un homme, nous eussions couvert sa honte d'un suaire. Mais il s'agit de la France! Dans cet incomparable office du Vendredi-Saint où elle apporte l'expérience des siècles, l'Eglise avant de prier pour les « perfides juifs » a bien soin d'indiquer au célébrant et aux fidèles: « On ne se mettra point à genoux. » Prodigieuse distinction! C'est nous prévenir que l'intérêt public commande de ne point s'abandonner à l'apitoiement avec cet adversaire enveloppé de « ténèbres » (2).

Je voudrais que cette chair, animée tout de même par un souffle humain, fût arrachée à cette douloureuse bataille, mais qui donc, sinon ses amis, l'apporte sous le piétinement des bataillons?

D'implacables partisans exigent qu'arraché à son effroyable solitude il vienne fournir un prétexte, une couverture à leur machinerie. Pour les atteindre, il faut le percer. Allons-y! Ce faible obstacle ne doit pas embarrasser les destinées de mon pays. Et durant vingt-deux séances, nous oserons l'observer avec une clairvoyance cruelle. Nul homme plus muré qu'Alfred Dreyfus. Il a un continuel mouvement de la bouche qui s'ouvre, de la gorge qui se serre; il avale péniblement sa salive. De minute en minute, le sang vient colorer sa peau, puis le laisse tout blème. Ses réactions ne livrent rien. On se fait mal sans bénéfice sur cette face toute rétrécie par la détresse. Derrière son lorgnon, ses yeux se jettent avec rapidité à droite et à gauche, mais qu'est-ce qui vit et qui pense d'rrière ces yeux aux aguets d'animal traqué?

Le journaliste qui surprit à Quiberon par une nuit d'orage la barque de Dreyfus abordant furtivement la côte m'a dit : « Il me parut fou avec son regard fuyant. Je crois qu'il craignait un coup de poignard ».

Ma lorgnette cherche dans la salle, pour les comparer, son frère Mathieu. La figure de Mathieu présente des colorations jaunes et verdâtres au fond d'un teint constamment mat, tandis qu'Alfred, à chaque respiration, rosit comme un petit cochon. Tous deux aflichent un type juif accentué, mais celui qui est pris, s'étant affiné par la souffrance, fait paraître l'autre brutal.

Si assiné soit-il, Alfred, c'est certain, n'arrive pas à recréer, à faire siens les thèmes généreux que ses avocats lui préparent. En vain, maître Demange, qui met au service du client la roublardise des assises, essaict-il de lui seriner quelques airs de noble émotion: l'émoi du galant homme à propos de Madame Bodson, l'hommage à Madame

Dreyfus, le Rien, mon colonel, quand Mme Henry dépose. C'est affreusement sec, et jamais la voix ne correspond aux paroles (3). Les supérieurs du futur traître avaient raison dans leurs notes de l'inviter à discipliner sa prononciation.

De tous les dreyfusards, c'est Dreyfus le plus mou. Serait-ce usure, abrutissement? Parfois je crus entrevoir que le malheureux assis sur cette chaise, tantôt cramoisi, tantôt exsangue, la bouche entr'ouverte et la lèvre pendante sous la moustache ou bien serrant les dents et faisant provision d'énergie, était allé aux extrémités de l'angoisse humaine et qu'en outre il avait attrapé une insolation. Mais ses camarades objectent qu'il n'a guère maigri, nullement blanchi. D'autres fois je supposai qu'il prenait des stupésiants pour trouver du sommeil; de là viendrait son engourdissement (4).

Je crois surtout qu'il craint par une intonation et par un simple mouvement de laisser échapper son secret. . Ah! si Jouaust l'avait poussé!

Il se réfugie dans sa correction militaire, dans sa morne apathie, comme dans une position de réserve et dans sa tanière naturelle: c'est l'état d'une bête traquée qui a peur et qui se rase. C'est qu'aussi bien, de séance en séance, après Mercier, après Roget, après Cavaignac, après qu'on aura démontré: «La trahison n'a puêtre commise que par un artilleur, officier d'Etat-Major, et stagiaire »; après que Bertillon aura refait devant le

Conseil le bordereau par le même moyen géométrique qu'employa Dreyfus; après l'affirmation des aveux, cet oiseau de nuit ne trouvera plus un coin obscur où se tapir. Dans cette pleine lumière, il se tient coi, pour que ses mouvements, du moins, ne le dénoncent pas.

En toute hypothèse, au reste, je crois distinguer que sa gamme de sentiments est fort courte. C'est probablement ce que les naturalistes appellent un monstre, et de la catégorie des « monstres par défaut ». Un certain nombre de sentiments lui manque sans lesquels nous ne pouvons pas concevoir l'humanité.

Sir Thomas Brown, anglais distingué, avait coutume de dire qu'il aurait aimé connaître Judas Iscariote. J'ai passé un mois à Rennes et je ne comprends Dreyfus qu'en tant qu'énigme incompréhensible,

Les gens du moyen-age, pour faire entendre les mystères impénétrables de cette mer inconnue qui s'étend vers le Sud, l'appelaient la Mer Ténébreuse. C'est une mer ténébreuse, l'âme de Dreyfus, et je m'associe aux sentiments qu'exprime l'Eglise dans sa miséricorde et dans sa prudence. Seigneur, dissipez les ténèbres de ce perside juif, pour que je voie clair.

Mais quoi ! n'est-ce pas enfantin de sentir un malaise et de crier au mystère parce qu'un étranger ne réagit pas sous les événements de la même manière que ferait l'un de nous? Nous exigeons de cet enfant de Sem les beaux traits de la race indo-européenne. Il n'est point perméable à toutes les excitations dont nous affectent notre terre, nos ancêtres, notre drapeau, le mot « honneur ». Il y a des aphasies optiques où l'on a beau voir des signes graphiques, on n'en a plus l'intelligence. Ici l'aphasie est congénitale : elle vient de la race.

### CHAPITRE IV

# une visite a Combourg. — (Méditation sur Dreyfus).

Tandis qu'à Rennes je servais selon mes forces, j'avais besoin de me fortisier et de relever mon amour de la France par les

plus belles images nationales.

Un jour je profitai d'un entr'acte de la tragédie pour visiter, à une lieue de Rennes, sur la ligne de Saint-Malo, le château de Combourg. Avec quelle allégresse je m'épurais de Dreyfus dans l'atmosphère d'un grand poète de l'honneur!

« Enfin nous découvrimes une vallée au « fond de laquelle s'élevait, non loin d'un « étang, la flèche de l'église d'une bourga- « de ; les tours d'un château féodal mon- « taient dans les arbres d'une futaie éclai- « rée par le soleil couchant.» Cette première impression, que le jeune René de Chateaubriand reçut de cette terre où il allait passer sa jeunesse, fait encore un tableau exact; je viens de le vérifier. Chateaubriand ajoute : « J'ai été obligé de m'arrêter : mon

« cœur battait au point de repousser la taa ble sur laquelle j'écris. Les souvenirs qui « se réveillent dans ma mémoire m'acca-« blent de leur force et de leur multitude, « et pourtant que sont-ils pour le reste du a monde...? » Ces souvenirs, dont Chateaubriand semble prier qu'on excuse l'ardeur. se propagèrent, pour la féconder, dans toute notre littérature moderne. Nous avons dans le sang la fièvre du premier volume des Mémoires d'outre-tombe. Quel admirable contentement de considérer la triste et sévère façade de ce manoir, de s'engager sous ses voûtes, d'en éveiller à notre tour les échos et de prêter notre visage au vent de ses donjons!

J'ai toujours projeté de visiter les lieux où sont les racines des grands arbres à parfums qui, balancés sur le monde suscitèrent mon imagination. Je ne mourrai point sans m'être assis, pélerin enchanté, dans Coïmbre, et sous le cyprès de la belle Inès assasinée, - en Crimée, sur le temple où Diane transporta Iphigénie, - à Kerbéla parmi les sables qui burent le sang des Alides. Mais dans ce mois guerrier qui me replie sur nos réserves, je ne veux rien qui me détourne de la discipline nationale, J'ai noté autour de Rennes mes pélerinages : près de Vitré, aux Rochers, qu'habita Mme de Sévigné, j'évoquerai dans ses jardins intacts la plus aimable image de la solide raison française ; c'est encore de la raison qui m'entourera à la Chesnaie où le volontaire Lamen-

nais prit barre sur le mol Maurice de Guérin.En d'autres circonstances, parcourant la forêt de Paimpont qui subsiste des bois immenses de Broceliande, j'eusse aimé y poursuivre Merlin l'Enchanteur et Viviane.mais ce n'est point de rêveries qu'il s'agit pour un soldat des batailles de Rennes! A Combourg je cherche le plaisir d'approcher et de contrôler des magies; les incantations du poète me deviennent présentes, réelles, concrètes ; je vois, je touche bâti en pierre le premier chapitre des Mémoires d'outre-tombe. Fils des romantiques, je rentre dans ma maison de famille et je sonne à l'huis d'un château. survivance du passé, où je reconnais en même temps le principe de mon activité littéraire.

Ces indications feront-elles entendre à quelques amateurs de la mélancolie lyrique les plaisirs abondants que je trouvai sur chaque marche du vieil escalier, en mettant mes pas indignes dans les pas du génic jusqu'au sommet de la Tour du Chat et sur le seuil de la chambre fameuse où l'enfant prépara son immortalité. « La fenêtre de mon don-« ion s'ouvrait sur la cour intérieure ; le « jour, j'avais en perspective les créneaux

- « de la courtine opposée, où végétaient des
- « scolopendres et croissait un prunier sau-
- « vage. Quelques martinets, qui, durant
- « l'été, s'enfoncaient en criant dans les
- « trous des murs, étaient mes seuls compa-
- « gnons. La nuit, je n'apercevais qu'un
- « petit morceau du ciel et quelques étoiles.

« Lorsque la lune brillait et qu'elle s'abais-« sait à l'occident, j'en étais averti par ses « rayons qui venaient à mon lit, au travers « des carreaux losangés de ma fenêtre. Des « chouettes, voletant d'une tour à l'autre, « passant et repassant entre la lune et moi, dessinaient sur mes rideaux l'ombre mo-« bile de leurs ailes. Relégué dans l'endroit « le plus désert, à l'ouverture des galeries. « je ne perdais pas un murmure des té-« nèbres. Quelquefois le vent semblait cou-« rir à pas légers; quelquefois il laissait « échapper des plaintes; tout à coup une « porte était ébranlée avec violence, les « souterrains poussaient des mugissements; « puis, ces bruits expiraient pour recom-« mencer encore.... L'entêtement du comte « de Chateaubriand à faire coucher un en-« fant seul au haut d'une tour pouvait avoir « quelque inconvénient; mais il tourna à « mon avantage. Cette manière violente de « me traiter me laissa cette sensibilité « d'imagination dont on voudrait, aujour-« d'hui, priver la jeunesse. »

Jene puis approuver que dans cette chambre encore intacte de Combourg on expose les décorations de Chateaubriand. En vérité, ce sont des affaires trop mesquines pour les rapprocher dulit (rapporté de la rue du Bac) où mourut le glorieux vieillard. Ce qu'on voudrait aux murs d'une cellule qui vaut comme la matrice du type romantique français, c'est un plan du canton de Combourg, avec l'indication des lieux où l'enfant se plai-

sait à vaguer et qui nourrirent toute sa vie. Subsiste-t-il encore, le saule où, isolé entre le ciel et la terre, le jeune René passait des heures avec des fauvettes et avec sa chimère ? Dans quel endroit écarté du Grand Mail la tradition suppose-t-elle que l'amertume de ses goûts l'incita au suicide ? « Au n ord du château s'étendait une lande se-« mée de pierres druidiques ; j'allais m'as-« seoir sur une de ces pierres au soleil cou-« chant. La cime dorée des bois, la splen-« deur de la terre, l'étoile du soir, scintillant « à travers les nuages de rose, me rame-« naient à mes songes. » Il ne donna jamais son cœur aux poètes, celui qui peut sourire des efforts que tout un jour je multipliai pour toucher exactement ces lieux où j'entrevois que la sauvage et la druidesse soupirèrent d'abord et prirent leurs premières couleurs.

Je portais avec moi une brochure de l'abbé Guillotin de Corson. « Le monument le « plus ancien de Combourg, dit-il, est évi-« demment une allée couverte mégalithique « ou dolmen ruiné, situé au Clos de la Pier-« re, non loin de l'ancienne maison noble le « Chevrot. C'est là qu'allait rêver Chateau-« briand ». Mais au château et chez le voiturier, on ignore ce clos de la Pierre. Le garde champètre, que je tire de sa sieste, connatt une ferme, un village qu'il appelle Chevrotte. Je vais à la mairie consulter le cadastre. En 1835, un lieu dit le Clos de la Pierre, d'une contenance de deux hectares, un are t qui mit les premières et les plus s gerbes dans le grenier romantique ais, rapportait à Duplessis une rente fr. 15. Morcellé, il appartient aujour, pour sa part principale, à Jean-Marie ie, domicilié à Chevrot.

lle voiture qui puisse me transporter; chaleur intense. Avant de m'éloigner ombourg, pour chercher cette lande où fant mélancolique exalta de la façon is désordonnée les facultés de son âme tendit le Dicu du désert, je m'occupe miner les entours immédiats du châ-

grand bois de chênes a disparu. La de Rennes longe toujours l'étang où tit Breton conduisait son bateau au u des joncs ; j'ai attiré avec ma canne irges feuilles flottantes du nénuphar ivant sur un chemin abandonné « une le ornée de plantes rivulaires ». Chariand écoutait, dit-il, les bruits qui nt des lieux infréquentés: i'ai entendu ulement monotone et continu (machine tre? moteur qui fournit d'électricité oourg?) Si quelques parties du paysasont modifiées depuis que le poète en rsa l'âme sur le monde, il en subsiste pour éclairer la puissance et la solidu génie de Chateaubriand. Le payde Combourg, que j'embrasse de la néridionale de son petit étang, s'impar le même trait qu'il y a un siècle :

par la superbe des tours et par leur domination sur les masures à leur pied.

On s'assure que l'enfant de ce donjon, en même temps qu'il recevait de son père, le négrier farouche, et d'un paysage sévère, pour compagnonnage, l'idée de la mort, installait au fond de son âme la plus intransigeante fierté. Ses qualités et ses défauts d'homme ou d'écrivain sortent de son orgueil. S'il a peint avec magnificence les mouvements nobles de la passion, s'il a sacrissé au bonheur de faire bonne figure tous les avantages immédiats, c'est par un sentiment extrême de sa dignité. Dans cette âme dégoûtée jusqu'au nihilisme, l'honneur est installé solitaire comme le manoir seigneurial sur la lande bretonne. Chateaubriand dépensa dans sa littérature les tristesses hautaines accumulées par des féodaux sans emploi sur leur terre. Il enchanta les premières générations démocratiques avec la sensibilité que lui avaient préparée les derniers représentants d'une France féodale, opprimée par une France monarchique, qui, elle-même, venait de disparaître.

... Tandis que j'étais assis dans l'herbe, à l'ombre d'une petite haie, sur la rive de l'étang, des impressions amassées en moi par la constante préoccupation de l'affaire Dreyfus se mêlèrent aux pensées que me proposait Combourg. La haute vertu artistique d'un paysage cher aux lettres françaises m'épura de tout ce qu'a de doulou-

reux la grande salle du lycée de Rennes, et par une pente insensible je sus amené à confronter, avec cette grande sigure de Chateaubriand, Dreysus transformé en thème philosophique par la force de sa honte...

Quelle magnifique diversité il y a parmi les hommes! et savez-vous une besogne plus attachante que d'étudier les conditions où se créent leurs variétés?

J'ai recueilli en Alsace des renseignements sur les Dreyfus; c'est une région où ie connais suffisament la vie juive pour m'y représenter la formation d'Alfred. Son père s'enrichit en se maintenant fermement à considérer toutes choses avec l'unique souci d'accroître sa fortune. Ah! certes, il n'introduisit jamais notre notion de l'honneur dans ses débats de conscience! Mais par là même quelque chose manquait au bien-être bourgeois qu'il acquit : quoi donc? la considération. Il possédait une vertu, l'espritde famille, dans sa maison où le confinait l'antisémitisme traditionnel de Mulhouse. il faisait figure de patriarche; il voulut que l'un de ses fils, Alfred, fût en mesure d'acquérir cette honorabilité à laquelle luimème renoncait.

Le jeune Alfred Dreysus jouit de son uniforme de polytechnicien, puis d'officier, avec l'arrogance d'un parvenu. (Ses camarades racontent ses vantardises, et sa samille, à juger d'après Hadamard, bien qu'elle le désende, l'aime peu). Il crut toutefois s'assurer que sa nationalité juive lui créait une subalternité. La fortune n'avait pas donné au père la parité avec les industriels de Mulhouse; le grade ne suffisait point au fils pour que ses camarades de l'état-major l'acceptassent sans nuance. Cependant son éducation, si elle ne parvenait pas à l'installer dans un nouveau milieu, le sortait des mœurs traditionnelles de la communauté juive : elle le laissait désencadré et par là plus exposé. A ce solitaire, seule sa race demeurait, de quoi nulle circonstance et nulle volonté ne peuvent dépouiller un sémite non plus qu'un aryen: il gardait de son sang la capacité de tirer le meilleur parti possible de toute situation et sans s'embarrasser du sentiment de l'honneur.

L'honneur! En 1894, à l'heure où Demange et Waldeck réglaient le fameux pacte obscur avec Casimir-Périer, Dreyfus du fond de sa prison préventive formule ses prétentions: « On me décorera et je donnerai ma démission. » Condamné, il déclare : « J'irai à la Guyane et je ferai de l'élevage. » A l'Ile du Diable, il écrit : « Mon frère et ma famille sont des couillons; il ont 50.000 francs de rentes et quatre agents et ils ne peuvent pas me tirer de là. » Au Directeur qu'il voit chaque huitaine et qui recevait 500 francs pour sa table il ne dit jamais que ceci: « Les petits pois étaient moins bons que les précédents; je préférerais tels cigares. » Même à Rennes où il est déformé par la collaboration de ses avocats, il manifeste

avec une force magnifique son ignorance de toute dignité et sa nature utilitaire. On lui parle de ses histoires de femmes: « Mes moyens, répond-il, me le permettaient. » Voilà des manières de penser et de dire propres à choquer des Français, mais, pour lui, les plus naturelles, sincères, et qu'on peut dire innées.

Et plus tard, comme il acceptera sa grâce! Là-dessus, le célèbre socialiste allemand, Liebknecht a écrit : « Que, condamné pour « la seconde fois, Dreyfus ait accepté sa « grâce, cela n'est certainement pas à blâ-« mer en soi-même. Ce n'est pas héroïque, « mais humain. Mais pourquoi donc le re-« trait de la demande en révision? La « presse drevfusienne répond tout sec: « parce que sans cela la grâce ne pourrait « pas intervenir... C'est vrai, mais qui « empêchait Dreyfus d'attendre le résultat « de la demande en révision! Après ce qu'il « avait souffert, qu'était-ce que quinze jours « de plus ou de moins? Étant donnée la « rapidité de la procédure française, cela « n'eût pas duré davantage et la prison en « France lui était mieux supportable. Si la « conscience de son innocence et l'ardeur « de la faire paraître au grand jour avaient « été chez Dreyfus aussi fortes qu'on l'ima-« gine, il n'aurait pas, à mon avis, agi « comme il a agi. En tous cas, le désir de « sortir de prison fut plus grand que le dé-« sir de prouver son innocence ; la meilleu-« re et la plus prochaine chance qu'il eut

« d'établir la vérité, il en a fait volontaire-« ment l'abandon. »

Liebknecht conclut en disant que cela ne parle pas en faveur de l'innocence de Dreyfus. C'est entendu, mais pour nous en tenir au point de psychologie que nous examinions à Combourg, cela démontre l'inexistence des sentiments de l'honneur chez ce personnage.

Conférez aussi son livre, si merveilleusement sec, simple spéculation qu'il proposa lui-même à l'éditeur. On n'y distingue

rien qu'un hygiéniste modèle.

Une note d'un de ses chefs a été lue au procès: « Je trouve au capitaine Dreyfus « beaucoup d'intelligence, mais il a un es-« prit bien différent de l'esprit de la vieille « arméc. » En effet, la plante Dreyfus soumise à la culture qui d'un Français quelconque fait un militaire ne s'harmonisera pas avec le parterre. Lui-même a quelque conscience de cette irréductible disférence; il se connaît comme d'une autre espèce. Un jour que le colonel Bertin-Mourot parlait du désespoir qu'il avait éprouvé depuis la Schlucht à voir les Alsaciens-Lorrains enlevés à leur Dieu et à leur ancienne patrie, le capitaine Dreyfus dit : « Pour nous autres « juifs, ce n'est pas la même chose. En quelque pays que nous soyons, notre Dieu « est avec nous. »

Ce déraciné qui se sent mal à l'aise dans un des carreaux de notre vieux jardin français, devait tout naturellement admet-

tre que dans un autre milieu il eût trouvé son bonheur. Une partie des siens se résignait à la nationalité allemande : ne s'estil pas figuré que, dans cette civilisation pour laquelle des aïeux d'outre-Rhin le préparaient, il eût été plus heureux? N'a-t-il pas entendu au fond de son être un instinct qui s'accomodait mieux des mœurs germaniques que des françaises ? S'il en fut ainsi, la notion de l'honneur n'allait point l'embarrasser ; son sens réaliste le dirigeait pour tirer le meilleur parti de cette situation où il n'avait pas trouvé son contentement: ses rancunes l'incitaient. Ouand la tentation se présenta, ce fut un grand malheur, car il n'avait point de racines, comme on en voit à Combourg, qui l'associassent au sol et à la conscience de France assez fort pour lui interdire de chercher son bonheur, sa paix, sa vie, chez l'étran-

Je n'ai pas besoin qu'on me dise pourquoi Dreyfus a trahi. En psychologie, il me suffit de savoir qu'il est capable de trahir et il me suffit de savoir qu'il a trahi. L'intervalle est rempli. Que Dreyfus est capable de trahir, je le conclus de sa race. Qu'il a trahi, je le sais parce que j'ai lu les pages de Mercier et de Roget qui sont de magnifiques trayaux.

Quant à ceux qui disent que Dreyfus n'est pas un traître, le tout, c'est de s'entendre. Soit! ils ont raison: Dreyfus n'appartient pas à notre nation et dès lors comment la trahirait-il? Les Juis sont de la patrie où ils trouvent leur plus grand intérêt (5). Et par là on peut dire qu'un Juis n'est jamais un traître.

Telles etaient les pensées qu'un manoir breton me suggérait sur un produit de ghetto. Cependant, la chaleur aidant, je m'inclinai à compenser le sommeil dont nous prive chaque matin le Conseil de guerre et je m'endormis sur l'herbe de Combourg.

..... Quand je me réveillai, le soleil s'était fortement incliné; les hirondelles rasaient l'étang. Je les regardais avec estime, car elles font partie de notre littérature nationale : leur manière de poursuivre les insectes, de s'élancer ensemble dans les airs comme pour éprouver leur ailes, de se rabattre à la surface du lac, puis de se suspendre aux roseaux que leur poids courbe à peine et qu'elles remplissent de leur ramage confus, fournit un thème à tous les professeurs de rhétorique depuis que Chateaubriand, sur cette rive, les a observées. Il fallait pourtant me lever et je me mis à la recherche de Chevrot et du Clos de la Pierre.

Je traversais, à deux kilomètres environ, le chemin de fer de Rennes et je m'engageai dans un de ces profonds chemins creux qui ne nous laissent nous guider sur aucun clocher. Je ne rencontrai personne; seuls des chiens me parlaient dans les maisons écartées. Nul guide, nul écriteau; des fossés, des champs des marais, des bruyères, la nuit qui venait et la fatigue. Je dus, ce jour-là, renoncer à m'asseoir dans le Clos de la Pierre, sur les dolmens de Velleda.



Je reviens à se considère c

guerre dans l lui, nulle humi race se venger pas dit cette I foi l'entendrai mēme, quand je crus voir loup qui fait fa l'humiliation d constate son soudain succé Rennes, il ne par brefs acc qui s'allument non pas. Des a osé employe aboie . C'es tant-il avoir

Une de ses plus curieuses excitations, ce fut, je crois bien, le 12 août, tandis que Mercier déposait. Je dois décrire cette scène.

Les amis de Dreyfus avaient répandu le bruit que le général produirait certaines pièces et qu'il serait arrêté pour faux et pour violation des secrets de l'Etat. Aussi les curiosités attendaient, exigeaient une péripétie de théâtre. A la suspension de l'audience, on vint dire au général que le public l'entendait mal et qu'il devait élever la voix. « C'est pour le tribunal que je parle ». répondit-il. En effet, ni par le ton, ni par les arguments, il ne s'adressait à cette salle avide de pathétique et nerveuse juspuérilité. Son réquisitoire cherchait sa force et ses effets que dans la technique de l'artilleur et dans les informations de l'homme de Gouvernement. Les chefs dreyfusards qui ont toujours voulu passionner cette mince affaire devaient être désorientés par l'attitude de ce spécialiste qui parlait à des juges militaires comme à des professionnels et qui, sans souci des avocats politiciens ou sentimentaux, ramenait dans l'ordre des faits le cas Dreyfus, simple fait d'ordre militaire. Le général Mercier dessina les formes générales du crime, il le limita et le précisa; il indiqua toutes les pistes au bout desquelles se trouvaient les preuves, puis, après trois heures de réquisitoire et près de terminer, il porta son regard glacial des juges sur Dreyfus, que jusqu'alors il n'avait pas voulu voir.

— Messieurs, si le moindre doute avait effleuré mon esprit, je serais le premier à le déclarer et à dire devant vous au capitaine Dreyfus: Je me suis trompé de bonne foi...

Dreyfus alors, de sa voix sans âme et comme une machine qui se déclanche, cria:

- C'est ce que vous devriez dire.

Mercier continua:

— Je viendrais dire au capitaine Dreyfus: Je me suis trompé de bonne foi, je viens avec la même bonne foi le reconnaître et je ferai tout ce qui est humainement possible pour réparer l'épouvantable erreur.....

C'est votre devoir, redoubla Dreyfus.
 Le général Mercier prit un nouveau temps,
 regarda le traitre comme une chose et dit:

— Eh bien! Non. Ma conviction, depuis 4894, n'a pas subi la plus légère atteinte; elle s'est fortifiée par l'étude plus complète et plus approfondie de la cause; elle s'est fortifiée aussi de l'inanité des résultats obtenus pour prouver l'innocence du condamné de 4894,malgré l'immensité des efforts accumulés, malgré l'énormité des millions follement dépensés.

La salle dreyfusarde rugit, mais Dreyfus

était retombé dans le silence (6).

Quelqu'un dit en sortant: « Mercier est un habile homme, on n'aura pas sa peau. » Un Dreyfusard s'écriait avec rage: « Mercier nous a trompés. Nous nous imaginions qu'il était gâteux. Il est de premier ordre dans l'attaque comme dans la défense. C'est l'assassin complet. » Un journaliste étranger hurlait: « A mort Mercier! » M. Bourdon, chargé de sténographier les débats pour le Figaro, apostropha de si près le général: « Assassin! Assassin! » que celui-ci dut le faire arrêter. De Dreyfus pourtant ils ne savaient rien dire sinon: « Eh bien, quoi! Il n'a rien de sympathique. » C'était constater que ce misérable étranger n'exprimait jamais en sentiment juste et à quoi nous pussions nous accorder. (Sympathie, de sun pathein, souffrir avec).

Parfois cependant, aux minutes où Labori insultait les témoins, je vis chez le traître une curieuse transformation: il se détendait, il prenait une figure vraie « et qui ressemble à quelque chose ». En dépit de l'uniforme et du binocle, il devenait un jeune Dreyfus, assis sur le banc de bois alsacien, devant la porte du vieux Fouli son père, et songeant avec une voix dure aux emprunteurs dont il tient les billets dans sa poche et qu'il fera saisir demain.

Dans l'une des rares journées où le Jéhovah de sa race parut le protéger, il eut l'audace, en regagnant du Lycée la prison, d'interpeller un caporal, puis un lieutenant et de réclamer leur salut qu'ils refusèrent

d'ailleurs.

Est-il assez différent de nous, ce malheureux, demi-mort, en qui toutes ses arrogances renaissent comme les pétales d'une rose de Jérusalem, à la fraîcheur des seaux d'ordure jetés par l'avocat sur les chefs de notre armée! Je le soupçonne, sur son rocher, d'avoir nourri son orgueil avec les commentaires qu'on amassait sur son crime. Dans ce fumier qui étouffe la France, il prend une force, une joie du Mal, un éclat satanique.

Décidément elle est vraie, cette parole qui toujours me tenta par sa désolation : « Il n'y a de justice que dans l'intérieur d'une même espèce ». Si nous étions des intelligences désintéressées, au lieu de juger Dreyfus selon la moralité française et selon notre justice, comme un pair, nous reconnaîtrions en lui le représentant d'une espèce différente, d'une tradition fameuse aux rives du Jourdain, de la Phénicie et de l'antique Assyrie. Nous ne l'attacherions point au pilori de l'Île du Diable, mais comme un témoignage vivant, comme une leçon de choses, nous l'annexerions à une chaire d'ethnologie comparée.

L'empêchement à cette mesure humanitaire, scientifique, c'est que nous ne pouvons point nous désintéresser de la France. En vérité, il s'agit bien du petit capitaine juif, désormais incapable de nuire! Dreyfus n'est plus cet officier d'artillerie, qui, derrière un binocle, pousse parfois des cris de bête: Dreyfus a huit cents têtes, il occupe les bancs du prétoire. Dreyfus, c'est un champ de bataille où un français né de sa terre et de ses morts doit accepter le défi des naturalisés et des étrangers.

#### CHAPITRE VI

## Vrai caractère de ces audiences : Une tristesse puissante et maussade

Au début, tout nous déconcertait, une salle sans décor, vaste, claire, aérée ; des juges décents ; un traître abruti et seriné ; des séances de cinq heures et demie où la difficulté matérielle d'entendre ajoute encore à la mesquinerie des redites : tout cet ensemble médiocre décevait le public qui a toujours le goût théâtral. Mais si l'on prend son parti de ne pas trouver ici ses imaginations et que l'on livre son âme aux mouvements de la rue rennaise et des audiences accumulées, on sent peu à peu se créer le grand caractère de ce conseil de guerre: une tristesse puissante et monotone. Quelque chose de pareil à l'expression sévère et noble, à la grandiose maussaderie (c'est le mot qu'il faut accepter) des plus fameuses gravures d'Albert Dürer.

Je me rappelle également comme une chose gigantesque les mornes accablements de ma petite ville lorraine, en 1870, quand chacun se taisait et que le canon de Toul, jour et nuit, tonnait dans le lointain.

# CHAPITRE VII

#### LES JUGES MILITAIRES

Considérez cette estrade où convergent les regards de l'univers. Au fond d'une petite scène bâtie pour les distributions de prix, voici les juges, ceux que la presse insolente de Dreyfus appelle « les sept képis ».

La dignité de leur tenue et leur méthode d'investigation les imposent lentement au respect des esprits sains. Un vieux journaliste judiciaire me dit : « Je n'ai jamais vu un tribunal dont l'attention se soutint aussi constamment ». La discipline séculaire de leur fonction marque magnifiquement ces hommes, mais sur leurs visages appliqués et tristes toute leur réserve ne peut empêcher parfois leurs sentiments de monter. Beauvais, Profilet, Merle, c'est l'honneur même. Bréon, plus faible, se dévore de scrupules. A Jouaust seul, on voit une figure étrangement illisible, sans aucune transparence. Il a préparé ses questions par écrit: il les lit d'une voix rude et s'impatiente si l'accusé s'écarte dans ses réponses, mais

· sa brusquerie précisément il le sert, il le ramène sans jamais le poursuivre. sse-t-il ce colonel, pour l'honneur de son n, triompher du combat qui se livre dere son front fermé! « Je revois toujours is une sorte de rayonnement mystique pelle tête douloureuse et pensive du lieuant-colonel Brongniart, » a dit cinq mois tard Jules Soury, qui s'assit avec ueillement une longue matinée sur les ics du lycée de Rennes. Tous ont lu l'ext du Code militaire affiché dans la salle leurs délibérations : « Les juges ne dédent que de leur conscience.. Leur conion peut parfaitement s'établir en dehors démonstrations. » De leur estrade, ils ent cette salle immonde d'argent, parfue de femmes, secrètement travaillée par tes les corruptions. Les amis de Dreyfus, lle preuve de la trahison! Et comment sept képis ne paraîtraient-ils point trisjusqu'au sombre quand, face à eux, le ti de l'étranger les somme de livrer à la tique des Juiss les chess nationaux.

droite, il y a le commissaire du gounement. Le commandant Carrière sait devoir et tient à son honneur. Avant le procès commençat, on a essayé de irconvenir par ses amis ou par ses chefs. reconnut bien vite qu'auprès de cet honhomme on n'arriverait à rien par insition. On chercha à peser sur cet officier prochable par la voie réglementaire. des instructions manuscrites. M. de Gallisset lui déclara qu'il y avait des points sur lesquels « l'autorité de la chose jugée » ne permettait pas, « à peine d'excès de pouvoir et de nullité, de rouvrir les débats. » M. de Gallisset prétendit notamment que la Cour de cassation « avait proclamé, in terminis, c'est-à-dire souverainement, la non-existence juridique des aveux attribués à Dreysus ».

On sait que la phrase ainsi visée par le ministre figure dans les considérants, non dans le dispositif de l'arrêt de cassation et que par suite, elle n'est nullement passée en état de chose jugée. Elle se borne d'ailleurs à constater que les propos recueillis par le capitaine Lebrun-Renaud ne s'opposent pas à la revision, parce que l'on n'a pas pu « en fixer le texte exact et complet ». Mais de nouveaux débats pourraient en préciser la teneur et rien ne permet par conséquent de les éliminer a priori du procès.

En fait, Gallisset, commandé lui-même par ses ches occultes, donnait l'ordre au commissaire du gouvernement de transformer son acte d'accusation en un plaidoyer favorable au traître. Mais le commandant Carrière sent que sur ses épaules repose tout l'Etat, puisque le gouvernement sait désection à la patrie. Rien ne peut acheter un homme qui n'est pas à vendre (7).

A gauche, les cinq avocats avec le traître à leurs pieds. Le groupe sinistre,

## CHAPITRE VIII

#### LRS AVOCATS

Magnifique architecture, ce groupe. Les cinq bavards accoudés ou débordants de gestes, surplombent leur homme exténué et presque muet. Il y a des moments où Dreyfus, aplati contre le tapis tombant de la vaste table, ressemble à une chouette clouée sur la porte de nos paysans. Seule, sa tête immobile dépasse, et l'œil s'agite derrière le lorgnon avec une rapidité suspecte et douloureuse. Quand il parle ou gesticule, c'est qu'ils tirent sur les fils. — Voilà le tragique Guignol qui pourra finir par un grand « charassement » (8), comme on dit à Lyon, ou par un chambardement, comme on dit à Jérusalem.

Nés pour être heureux, cela se voit sur leur large face et de toute leur corpulence, M. Demange et M. Labori s'empoisonnent de bile à mesure que les audiences se succèdent. Au début, je distrayais volontiers mon regard du traître émacié sur le visage très ample de M. Demange. Cet homme bien nourri a la graisse si joviale qu'il cherchait d'abord à amuser la salle aux dépens des

généraux. Quels ricanements, quels jeux d'épaules, quelles mains levées dans ce beau pablic quand M. Demange, avec la componction d'un maître d'hôtel qui passe le turbot, présente des observations à Zurlinden et à Chanoine qui ne voient pas le piège sous le persil, et quand il leur a mis dans l'assiette une horreur, de quel air bonhomme il la signale aux juges, à la salle surtout!

Une amertume vint pourtant à M. Demange des incroyables procédés de M. Labori. Il faut reconnaître qu'il n'est pas servi par ses collaborateurs en dreyfusisme. Déjà Forzinetti, l'un des témoins du syndicat, lui avait attribué devant la Cour de cassation un propos extraordinaire: « Voici trentetrois ans que je plaide et Dreyfus fait le deuxième innocent que je suis appelé à désendre ». A Rennes, c'est Labori qui exige pour rien, pour le plaisir, que le lieutenant-colonel Gendron s'en vienne répéter que, dans l'état-major, on considère M. Demange comme un spécialiste attaché à la défense des agents de l'étranger. Sur ce beau trait, il fallut voir les bras ouverts, la bouche béante, les yeux écarquillés de M' Demange, qui, se tournant vers Labori, lui criait de tout son émoi : « Quel est ce coup de traître, ô « mon fils! » Il me parut qu'il y avait une haine de prêtre entre ces deux robes. Ditesmoi: Labori ne serait-il pas vaniteux? Si j'avais l'âge et les honneurs de M' Demange, si Labori m'avait donné publiquement un effroyable assaut en me découvrant comme

ocat qui gagne de l'argent à défendre la e des traîtres, je rapporterais ma toque on hôtel et les 13,000 francs de 1894 au dicat: « Non, mes amis, non, je ne veux être un Labori de réjouissance ». (En raine, le pays de M. Demange et le mien, éjouissance c'est un petit morceau de 1 que les boulangers donnent en plus de viche). Et M. Demange ajouterait à une que vie fort digne l'acte très digne de déer une conspiration où d'ailleurs on le 16.

M° Demange souffre dans son amourore, M° Labori souffre au bas des reins. 3 14 août à six heures et demie du manous attendions dans la salle du Lycée l'hussier vînt annoncer « Le Conseil », nd un journaliste, M. Taunay, accoudu dehors, escalada une table, très , ouvrit les bras, se prit la gorge à deux ns, puis cria la nouvelle;

· Labori... assassiné...

amédiatement on ferma les portes. Les a partis se massèrent face à face, debout les tables, les bancs et les chaises. Exalpar leur sang qui coulait, les dreyfusards rent-ils de voir couler le sang patriote? Séverine, animée par cette même senlité qui la soulève contre les courses de eaux, s'écria:

Maintenant, c'est dent pour dent, homme r homme.

t les femmes, chère madame?) ornély déclara: - Le pistolet de l'assassin était bourré avec une feuille nationaliste.

A quoi Robert Mitchell lui fit sagement observer que les revolvers n'ont pas de bourre, mais une cartouche à percussion centrale.

Jaurès magnifia la question:

— Le ministère a arrêté Déroulède et les autres parce qu'on connaissait la prépararation d'une Saint-Barthélemy. Douze Dreyfusards étaient désignés au poignard.

M. Maizière a noté que son voisin, M. Marcel Prévost, s'arracha brusquement son lorgnon de dessus le nez en criant : « Assas-

sin!»

Quelqu'un précisa:

- Les assassins sont deux !
- Leurs noms?
- Ils s'appellent le Sabre et le Goupillon.

On apprit avec plaisir qu'on ne serait pas obligé de rappeler le nommé Goupillon et que Labori, ramassé enfin de dessus le sol, respirait toujours. Les gendarmes saisirent les cannes et les sabres, et ce public à qui on ne laissait que ses revolvers s'assit pour la séance dans une atmosphère montée encore de quelques degrés au-dessus du point qui venait de suffire pour foudroyer Labori. Il y avait sur les mots la même hypocrisie que sur les visages; mots et visages ne trahissaient les âmes qu'aux esprits attentifs. Pesez ce que dit alors un dreyfusard de marque, M. Jules Clarette:

- Voilà un coup de revolver qui vaut une

plaidoirie.

Ce cri maladroit et, si je ne m'abuse, féroce, annulait l'audacieuse tactique de M. Jaurès qui écrivait dans le même moment : « Pour perdre Dreyfus, l'état-major avait supprimé la défense de 1894 : cette fois, il trouve plus simple de supprimer les désenseurs. » Quand nous quittames le lycée, Jaurès avec une bande nous suivait le long de la Vilaine en scandant sur l'air des lampions: « Assassins! » C'est à Judet principalement que ces romantiques en voulaient. Vers le soir, M. Octave Mirbeau me faisait l'honneur de me désigner comme « otage ». Mon exécution devait suivre immédiatement celle de Picquart ou de M. Demange. Il m'eût été pénible d'entrer dans l'éternité en si mauvaise compagnie.

Je réclame un peu de bon sens. Quel intérêt avions-nous à « supprimer » Labori ? Mort, ce gros garçon eût apitoyé l'opinion publique qui fût un peu revenue aux dreyfusards, tandis que, vivant et tonitruant, il ne cessait de nous servir. Au reste, je vous le demande, qui donc, la balle n'ayant pas porté, redoubla? qui donc, l'heure des plaidoiries venue, « supprima » définitivement Labori? Ce fut la famille Dreyfus, conseillée par Reinach, par le rabbin et par le ministère.

Mais il faut serrer l'analyse. Attardonsnous et reprenons toutes les circonstances de cet attentat.

#### CHAPITRE IX

以多以 意動物 等四年的 然一時多之一

p

ä,

### LA VÉRITÉ SUR L'ATTENTAT CONTRE LABORI

Le lundi 14 août 1899, vers six heures du matin, sous un ciel menaçant d'orage, Labori quitta, comme d'habitude, sa maison de la place Laënnec pour gagner le lycée. Il fut rejoint par l'ex-colonel Picquart et par M. Edmond Gast.

Le long du quai presque désert, M. Picquart à deux reprises se retourna, inquiété ou agacé par un « rôdeur » qui les suivait. - Au reste, à Rennes, tous les personnages de quelque notoriété, dreyfusards ou anti-dreyfusards, avaient leur « ange gardien » chargé par la Sûreté de les protéger et de les surveiller. - Ce suiveur était jeune, de teint bronzé, vêtu d'une veste à manches blanches et coiffé d'une casquette dont les bords pouvaient se rabattre sur les côtés. Gast a dit deux jours après: « Je le reconnaîtrais bien, si l'on me le montrait avec les mêmes habits. Mais dame ! sa sigure, je ne l'ai guère vue et pas de près encore ».

Soudain un coup de feu! et Labori aus-

sitôt qui s'abat.

Picquart et Gast se précipitèrent à la poursuite de l'homme, sur le « chemin de halage, où un enfant aurait pu l'arrêter ». (Gast). Il n'avait pas dix mètres d'avance. Gast et Picquart criaient : Arrêtez-le! Arrêtez-le! Mais « vous n'imaginez pas son aisance... a dit M. Gast. Quand il avait une avance sufisante, il se mettait au pas. » Des ouvriers travaillaient sur le quai : en étendant la main ils auraient pu l'arrêter, ou plus simplement le pousser à l'eau; mais il tenait crânement son revolver. Avec un fort accent méridional.il cria: «Laissezmoi passer, je viens de tuer le traître », ou, selon une autre version : « l'avocat du traitre ». Ces ouvriers l'ont reconnu pour l'avoir vu le vendredi précédent qui étudiait à cette même place son terrain et sa ligne de retraite. Il gravit les vingt marches qui donnent accès au pont Laënnec et passa place Laënnec sous les fenêtres de Labori. A ce moment il avait une cinquantaine de mètres d'avance sur Picquart et Gast. « Dame! a dit ce dernier, il était plus leste et plus jeune! »

Ces deux messieurs auraient dû trouver un renfort devant la maison de Labori, où se tenaient en permanence deux gendarmes. Mais précisément ce matin-là ceux-ci n'étaient pas à leur poste. (Déclaration de Labori). Seul le valet de chambre de Labori apparut; il se joignit à Picquart et à Gast. Maintenant l'assassin s'était engagé dans la rue Alphonse-Guérin. Un employé de tramways lui mit la main sur l'épaule. « Cette fois, j'ai cru que c'était fini, que nous le tenions. Bah! lui aussi a eu peur du revolver, a lâché prise. » (Gast). Et toujours ce cri : « Laissez-moi passer! j'ai tué le traître, l'avocat du traître! »

Le grand mot de Talleyrand: « Pas de zèle! » semble avoir inspiré toute cette ville pleine de furie et regorgeante de police où le crime galopait si allègrement.

Gast et Picquart, à bout d'haleine, irrités que nul agent n'apparût, inquiets de leur malheureux ami, s'arrêtèrent à près deux kilomètres. Ils revinrent place Laënnec, tandis que, seul, le valet de chambre s'acharnait.

Sur la terre qu'il ensanglantait, l'avocat « implorait vainement le secours des passants. » (Marcel Prévost). « Vingt ou trente personnes passèrent sans le relever ni le secourir; » (Jules Claretie). Un seul jeune homme s'approcha, disant : « Je suis interne en médecine je vais examiner la plaie.» Il se pencha sur le blessé et le fouillant, lui prit son portefeuille. On releva Labori au bout de six minutes.

Plusieurs personnes ont recueilli ses propos. D'après M. Séverine, il aurait dit d'abord : « Que ma femme sache bien que je pense à elle en ce moment. » D'après M. Jules Claretie. au contraire, sa première parole aurait été : « Est-ce que je remue l'orteil en ce moment ? » C'était pour savoir si la paralysie de ses jambes était complète. Le docteur Paul Reclus en a fait une peinture : « Quand je suis arrivé auprès de Labori, ce géant abattu avait l'aspect d'un pauvre chien blessé. »

Laissons ces détails d'un pittoresque un peu particulier. Le trait saisissant, le grand caractère de cette mystérieuse aventure, c'est que l'assassin se sauve, « bien que jamais il n'y ait pu avoir des forces de police plus nombreuses et plus prêtes à agir qu'à Rennes. » (Labori.)

M. Pollonnais connaît « à Rennes un policier plein de vie et de santé, qui resta témoin immobile de l'attentat. Et cependant il était à deux pas de l'homme qui pressa la détente de l'arme! il n'avait qu'à étendre la main pour se saisir du coupable! Quand on interroge ce témoin, il se contente de sourire discrètement. » Il faut reconnaître dans cet agent rennais celui que le témoin Mahé déclare être arrivé le premier sur le lieu du crime. Faites la part d'une inévitable accentuation chez le journaliste, et les deux dépositions concordent. En effet, d'après M. Mahé, ouvrier aux lignes télégraphiques, et qui était là quand MM. Picquart et Gast n'avaient pas encore disparu, les premières personnes qui parurent sur le lieu du crime furent un agent de police de Rennes, ensuite un gendarme en vélo, puis d'autres gendarmes à cheval...

Sans doute qu'à tout le monde le blessé

parut plus curieux à examiner que le trier.

Un fonctionnaire de la police de Re dit: « Nous n'eûmes pas à interveni cette circonstance, mais je ne pus m cher de remarquer l'indifférence des cyclistes de la Sûreté qui ne se décide monter sur leurs machines que deux après l'attentat et au moment où l'as était forcément en lieu sûr. »

Peut-être ces messieurs, voyant apluie menaçait, craignèrent-ils de dér Cette raison ne sussit point à M. Labasans vouloir conclure, écrit avec amer all y avait à quelques centaines de l'endroit ou j'avais été frappé des pes, de la police et un grand nombre gendarmes à cheval. Le commissaire lice avait été immédiatement averti

Pendant ces lenteurs suspectes, l'imprenait de l'avance. Après avoir tra le pont sur le canal de la Vilaine et l'avenue du Gué-de-Baux, il tourna dechemin de la Barbotière. Il n'avait tou à ses trousses que le valet de chambr lui-ci à son tour commençait à se déc ger. « Nous étions parvenus, dit-il, da petit chemin étroit et très couvert. Q l'assassin s'aperçut que j'étais resté il ralentit son allure et se mit au pastinuant à me tenir en respect avec so volver. Dans cet endroit je l'approc moins de trente mètres. Je songeai

dividu avait toute facilité pour se dissiler dans un buisson et tirer traîtreusent sur moi, et je battis en retraite pour ur chercher du renfort. Je criai de toutes s forces. Je rencontrai d'abord un agent police, puis un gendarme. L'agent, sans rêter, me dit d'aller chercher des armes. and je trouvai le gendarme, je fis demiravec lui, et nous reprimes la poursuite, nt devant nous l'agent. Je n'ai pas revu sassin. »

oilà donc que, d'une certitude irrécusadès sept heures moins le quart, l'assassin seul dans une campagne peu fréquentée uelques cents mètres des agents.

ans ce moment, l'orage qui menaçait des l'aube éclata. Une pluie abondante, puée par des coups de vent, fit plus dée encore cette banlieue. Que se passa-? Le fonctionnaire de la police rennaise nous avons déjà cité a dit : « Parmi les nts suspects qui poursuivaient l'assassin sible, on en remarqua un dont le signaent ressemblait singulièrement à celui 'homme qu'on vit tirer sur M' Labori ». rait piquant que le tireur se fut terré cette minute et qu'un sosie, avec des iers réguliers dans sa poche, eût dès entraîné la chasse.

semble certain que l'homme arriva par oulevard de l'Est au lieu dit Roquemia. C'est une ancienne auberge isolée sur oute et abandonnée sans locataire. (On rrait y cacher des vêtements). A cet endroit, d'après les rapports de police, il avait provisoirement dépisté ceux qui le poursuivaient. Les mêmes rapports admettent qu'il se jeta à travers les chemins du Baux, qu'il fit un crochet et qu'il revint prendre les chemins de halage du canal de la Vilaine. Pour rentrer dans Rennes? Non pas, dit la police, pour gagner le pont et le bourg de Cesson.

A sept heures, en effet, plusieurs personnes de Cesson, parmi lesquelles M. Noyet qui tient en face du pont l'auberge du Châlet, virent un incomu dont le signalement correspond à celui du meurtrier. Personne, si loin qu'on regardât, ne lui donnait la chasse. Il ne suivait pas le chemin de halage détrempé par la pluie et que ses pieds auraient marqué; il marchait d'un pas rapide sur l'herbe d'un pré voisin.

D'un pas rapide sur l'herbe! cela fait tableau et confirme le jugement d'un policier qui voulant exprimer que le meurtrier ne courait point vite et ménageait habilement ses forces a dit : « Il connaît l'art de fuir ». Cela définit un professionnel du crime, chose rare, ou un auxiliaire de la police, chose commune dans Rennes à cette date. La sûreté fonctionne moins par des agents officiels que par des agents occasionnels.

Se voyant remarqué, le personnage mystérieux tourna le bourg en se jetant dans un petit chemin, puis il sauta à sa droite dans les champs et disparut.

Entre neuf et dix heures un des innombrables poursuivants, accourus enfin de Rennes, prétendit voir l'homme qui se glissait à mi-corps des carrières de Cesson et qui, s'apercevant qu'on le guettait, s'y rejetait brusquement. Les jours qui suivirent, les dreyfusards félicitaient fort cet agent : « C'est un fin limier, disaient-ils, ila du nez». Tout ce que je puis affirmer, c'est que les écorchures qu'il s'était faites à ramper dans les ronces le lui avaient fort enflé.

Les agents, les gendarmes et la troupe passèrent toute la journée à fouiller ces carrières de Cesson. Elles sont situées à deux kilomètres du village. La chasse d'un tel gibier, dans un tel lieu, par de tels chasseurs, eût été dignement contée par un Victor Hugo. Ce sont de vieilles fosses, depuis longtemps non exploitées, une suite de cavernes et d'éboulis recouverts de ronces et de chardons, sous un taillis de chênes et de sapins, avec des pentes qui s'écroulent sur de nombreux étangs dont l'eau croupissante et profonde est largement tachée de nénuphars.

A quatre heures, il n'y avait plus un pouce de ce terrain que ces centaines d'hommes n'eussent examiné vingt fois et l'on continuait à le retourner : « Rappelezvous, disait-on, qu'il y a sept ou huit ans, toute une armée a cherché inutilement Bellacoscia tapi sous les broussailles corses »

Toute la région rennaise maintenant était sens dessus dessous. Chaque broussaille dissimulait un agent. Les semmes bavardaient avec sièvre sur le pas des portes, les hommes avaient déserté l'atelier pour le c baret. A Cesson dit le Temps, « le curé n tête, lisait son bréviaire dans la rue, l'orei aux aguets. » Dans ce bourg, M. Vivia faisait pour son compte une enquête. apprit que vers onze heures du matin fossoyeur avait vu le meurtrier étendu son long, tout au fond du cimetière, so un sapin, contre une fosse fraîchement cre sée. La casquette rabattue sur le visage soufflait; il tenait dans la main droite revolver. De sa place il pouvait facileme surveiller la porte d'entrée sans être vu le même.

Ce fossoyeur, qu'on nomme le père Bo net, vieillard ratatiné et quelque peu sour fut pressé de questions, vers les quat heures, par M. Viviani et par un rédacte du *Temps*. La description qu'il fit conc dait avec le signalement de l'assassin.

– Vous saviez, interrogea Viviani, qu' crime avait été commis à Rennes ?

- Oui, par les gendarmes arrivés ce n tin.
  - Et vous n'avez averti personne?
- J'en parlai, en quittant le cimetière, quelqu'un qui me dit : « Tais-toi, dis rie ça ne te regarde pas. »

- Et quel est ce quelqu'un?

Le père Bonnet subitement devint sou comme un pot. Les deux curieux finire par lui arracher cette réponse à voix bass

— Je ne le nommerai jamais. Ce sont d gens qui me font du bien. Là-dessus la conversation se prolongea sans que Viviani et son compagnon pussent savoir si l'homme était idiot ou s'il les moquait. L'humidité augmentait, la nuit tombait. Par les routes défoncées que sillonnaient des patrouilles fébriles, les deux amateurs s'en revinrent bredouille dans les cafés grouillants de Rennes où Bertulus présidait aux absinthes.

A la même heure, au Mans, à Montmartre, au Hâvre, sur toute la France, avec un zèle admirable, on arrêtait des assassins de Labori. C'était amuser le tapis, ce n'était pas résoudre le mystère. « Aucune mesure, dit avec amertume Labori, n'a été prise, à ma connaissance, contre aucune des personnes responsables de l'organisation de la police à Rennes. »

Ecoutez et pesez les terribles paroles de cet avocat, de qui j'aime mieux les réquisitoires que les plaidoyers. « Il me paraît « manifeste que, seuls, certains de mes « adversaires avaient intérêt à ce que je « fusse couché par terre le jour où j'ai été « frappé. Quelques louches auxiliaires de la « police auraient-ils joué un rôle dans le « crime, et, dans ce cas, à l'instigation de « qui exactement. Je l'ignore. Mais l'état « d'esprit qui régnait à Reunes dans certains « milieux drey fusards, officiels ou non, suf-« fit amplement, selon moi, à justifier « l'inertie de la police. Il paraissait conve- « nable alors — et le fait étant de notoriété

« publique, j'ai le droit (9) d'y faire all « sion — non de dire toute la vérité et c « provoquer, de la part de tous, de compl « tes explications, comme je l'ai toujou « voulu du premier jour au dernier, ma « de ménager tout le monde pour obten « ce que j'appelais un acquittement de bic « veillance. »

Rappelons pour mémoire ce qui se passa « le jour où Labori fut frappé », le jour c « certains dreyfusards, officiels on non avaient intérêt à ce qu'il fut couché par terr Le conseil de guerre allait confronter l'ai cier ministre de la guerre, général Mercie avec l'ancien président de la République Casimir-Périer. A quel effet? Pour établ s'il fallait ajouter foi aux graves détai donnés par le général Mercier sur la « nu tragique »; s'il fallait admettre que l'arre tation de Drevfus a mis la France et l'Alle magne à deux doigts de la guerre. « M. Ci simir-Périer, avait déclaré le général Mer cier, n'a pas été jusqu'au bout dans sa de position. Il n'a pas dit que ce même jou nous sommes restés, lui, président de l République. M. Charles Dupuy, présiden du Conseil, et moi, ministre de la guerre, d huit heures du soir à minuit et demie dan son cabinet, à l'Elysée, attendant le résu tat des communications télégraphiques qu s'échangeaient entre l'empereur d'Allema et le comte de Munster. Nous sommes res tés pendant quatre heures et demie à atten dre si la paix ou la guerre allait sortir d cet échange de communications ».

De plus en plus je m'en convainc, c'est dans les replis profonds de cette crise diplomatique qu'il faut chercher le foyer de l'abcès. Tout le reste est infection par rayonnement.

Dans une confrontation émouvante, à l'heure même où l'on ramassait Labori sur le quai de la Vilaine, M. Casimir-Périer dut reconnaître, plus ou moins explicitement, la véracité du général Mercier, M. Demange se garda d'aucune curiosité; il montra une bonhomie respectueuse et apaisée. Nul doute que l'assassiné, avec son tempérament brutal et impulsif, avec sa méthode « de provoquer de la part de tous de complètes explications », n'eût fort embarrassé le gouvernement. En effet, il se vante luimême de n'être pas homme à « ménager » rien ni personne, fut-ce « pour obtenir un acquittement de bienveillance ». Et voilà vraiment de belles dispositions, si, comme je le crois, le prix mis par le gouvernement au sauvetage de Dreyfus, c'était qu'il se tût sur certain mystère gros de complications internationales. Tous les grands mots significatifs et les plus enveloppés de cette affaire me convainquent de ce compromis fait de prières et de menaces. « Dans trois ans on saura la vérité et le ministre lui-même reprendra mon affaire ». — « J'ai donné à M. Casimir-Périer ma parole de me taire ». · « On l'innocentera ou nous ferons le chambardement...»

Soyez-en sûrs; la famille Dreysus et le

gouvernement se trouvèrent bien d jours que l'impétueux avocat dut dans son lit. Et quant à lui, sur la débats, il fut prudent de ne point s'c à vouloir plaider.

O mon vieux camarade Labori, ¡ Français qui veut guerroyer, le m des désagréments est encore à serv

les armées de la France!

П

## CHAPITRE X

# LES AVOCATS (suite)

ologiquement, qu'était-ce que cette e, ce congé de huit jour signifié à rtant et d'une si étrange manière? onne avec l'univers d'un attentat tel. policiers ne trouvent pas les assasle les chirurgiens ne trouvent pas la que l'assassiné se trouve très bien. n instant, avec une balle dans un Labori n'a cessé d'être en caout-Il souffre, puisqu'il le dit, mais sa ajoute un moyen à tous ses moyens siers. Quand il a chargé sur un tét - comme une ballerine qui danse e souffle, franchi éperdument tous juis de la syntaxe, - ah! quelle éloressource de nous faire souvenir t convalescent. Il soupire, baisse le un geste (9) qui angoisse la salle arde: « Canailles de patriotes, muron autour de nous, vous l'avez assas-Eux-mêmes, les généraux qu'il veut à la gorge, se sentent de l'indulour un discours de relevailles et que le vieux temps appelait les cae l'acconchée.

La balle qui lui lèse la moelle épinière qui lui broie les reins ne l'incommode pa mais les injures qu'il tire à bout portant su le général Gonse et sur des témoins, te que M. du Breuil, lui ricochent droit a cœur.

Le Bel Ami de Maupassant vivait, le aussi en bon compagnomage avec une bal dans le gras de la cuisse. Même il invita les dames à la faire rouler sous leurs doigt C'est une familiarité que l'avocat du traîti refuse à Doyen. Je puis du moins apprécie le plomb qu'il a dans l'aile. L'homme qu j'ai vu, le samedi 2 septembre, brand comme un bâton un papier roulé et sign fier au général Gonse, avec le geste d'u valet qui fouaille, de remonter sur l'estraderoit-il donc que le Syndicat lui donne ur meute de généraux pour faire l'ouvertui en Ille-et-Vilaine cette année?

Ouel gibier chasse-t-il, ce Labori? L

grosse bète. Il se tire dessus.

ş

THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T

Jaurais été faché que ce soldat de la rébellion tombat sur une barricade d'une ball tirée sans foi et avant que le signal du fe n'eût été loyalement donné, mais s'il le plaît de se suicider! Scrait-ce son talent qu'raviverait notre ancienne camaraderie! Jue suis pas un « intellectuel » : je désir avant tout qu'on parle en français.

Je dois le dire: Labori dans ses grand tours de force ne me fit jamais tressailli que par la vue physique de ses fatigues et tout le poids de son éloquence pèse sur public de la même manière que sa corpulence et sa fougue sur les planches qu'il fait ployer. C'est un furieux. Voit-il son système ébranlé par une déposition? Aussitôt il cesse de se posséder. Faut-il même à sa fougue un semblant de prétexte? Jules Lemaître l'a examiné, « Perpétuellement lancé en avant ct frémissant de colère, même pour demander : quelle est la date de cette pièce ? Labori semble toujours menacer les gens d'un coup de tête dans l'estomac». Sa tête ainsi projetée, l'entraîne parfois dans des culbutes. Depuis deux ans que ce sauveteur nage en chien autour de l'Ile-du-Diable, il a éclaboussé ses ennemis, ses amis, son client. Les Dreyfus eux-mêmes songèrent très vite à le museler.

Je prends un exemple de ses fougues.

Dans la confrontation du général Deloye et du commandant Hartmann, M. Labori demanda avec insistance au général:

- Que pensez-vous des faits que vous apportez quant à la culpabilité de Dreyfus ? Et à plusieurs reprises le général répondit :
- Je refuse d'interpréter les faits que je dépose; je suis seulement un expert dont la mission consiste à éclairer le conseil sur des questions techniques.

Labori crut comprendre que le général se dérobait par crainte de servir la défense. Avec sa brutalité coutumière, il s'entêta dans son interrogation jusqu'à ce que le général dans un mouvement de terrible fet, s'écria:

— Ah! monsieur l'avocat, n'insistez pa Le bordereau porte la preuve que celui q l'a écrit était à la source... C'est un Matt et Seigneur.

Patatras pour Labori! Le général Delo venait d'annuler avec sa compétence de « recteur de l'artillerie l'hypothèse qui subs tue Esterhazy à Dreyfus. A ce bruit « vaisselle cassée, notre légendaire maîtr d'hôtel, Edgard Demange, coulait alors s' son confrère, comme sur un convive émécle regard qui veut dire: « Jeune homm vous me prenez pour un gâteux, mais voyez-vous maintenant, qu'il ne faut pe faire du zèle dans le service? »

Cet avocat sans mesure et qui comprementrait même l'innocence n'est pas une it telligence; c'est un tempérament. Don betial, en somme. De tels êtres, quand on vesse en eux ce qu'il leur faut de soupes d'alcool s'élancent en mugissant. Un homme de cette sorte, s'il a de l'entraînemen peut simuler la plupart des sentiments san y mettre rien de sincère. C'est la faculté d l'acteur, capable de nous faire tressaillir d pitié ou d'épouvante, tandis que lui-mêm s'inquiète de la boucle de son pantalon.

Dans ce groupe sinistre fait de Dreyfu qui vend nos généraux, de Demange qui le ridiculise et de Labori qui les déshonore c'est ce Labori, né Alsacien et aimable gar çon, le pire. Le traître ne peut plus nuire Une série d'insolations très probablement le rendirent inoffensif; le vieil avocat, sa bonne figure en fait foi, aimerait à servir un festin moins empoisonné; mais Labori, c'est la trompette des étrangers et des mercenaires lancés à l'assaut de la France. C'est par Labori que la salle où les gendarmes enlèvent les bâtons peut exhaler ses fureurs.

Demange irrite moins. Mais au terme de cette fête, quand il se penchera, avec sa serviette sous le bras, vers les attablés du Syndicat et leur dira: « Ces messieurs sont-ils satisfaits? » je doute qu'ils lui répondent: « Nous reviendrons, Edgard. » Alors il s'attristera, rejetant toute la faute sur Labori et disant: « Je l'avoue, des généraux à la broche, en grillade, en ragoûts, c'est un menu un peu lourd à digérer. »

Il ne suffit pas, Maître Demange, de désavouer, entre quatre yeux, le subalterne que vous avez mis au-dessus de vous. Et si l'on ne peut rendre directement responsable un maître-d'hôtel des plats qui montent de la cuisine, ceci demeure qu'il devrait refuser de servir un dîner préparé par un furieux qui renverse les traditions au point de s'attacher d'abord toutes les casseroles à la queue.

#### CHAPITRE XI

#### UN PAYSAGE DE RUINES

Quelle atroce injure, entre vingt autres parcilles, dans la phrase de Labori au gé néral Gonse: « Nous sommes heureux, mon sieur le général, quand un chef de l'armés sort d'ici avec son honneur. »

De tels mots fourrés d'un poison dont les fusées au loin convulseront le corps socia fonçaient tous les visages, soudain dans le salle de Rennes, et ces sombres couleurs que nous méconnames d'abord sont plus tragiques et plus dignes d'être abondammen décrites que du carmin éclaboussant par flagues ensoleillées une barricade. Car du platras semé par les balles, des voitures renversées, des pavés en pyramides, quel ques cadavres avec leurs bras tendus, de fuyards éperdus, émouvraient nos nerfs mais c'est contre notre esprit que se dresse l'insurrection dreyfusarde et c'est dans la raison française qu'elle prétend accumule des ruines. Mes impressions n'eussent poin suffi à me commander ces pages ; je les a délibérées. Plus encore que mes passions ques c'est mon patriotisme critique qui onne de dessiner les espaces de désoqu'on embrasse du lycée de Rennes. main n'y faillit point, on verra bien passent en majestueuse désolation les ectures ruinées d'un Piranèse.

vois la magistrature civile mise en idiction avecla magistrature militaire. a apparut quand, sur l'estrade, le fa-Bertulus tenta de tromper le Conseil altérant le texte de l'arret il affirma ment que la Cour de cassation attrile bordereau à Esterhazy. Son impuanarchiste s'exprima tout au clair ce mot : « Je représente ici la magise civile. »

vois notre confiance en nous-mêmes adrie. — Nous sublines cette diminulorale quand le général Mercier dut et les terreurs qu'en 1894 le gouverneressentit d'une probabilité de guerre, neore! il fallut avouer que depuis 1870 supportions à Paris un vaste système onnage organisé par des agents diploues, que nous connaissions les corrus et les corronpus, que nous arrêtions il sans oser toucher à ceux-là.

ois la paix compromise. — La guerre, et, menaça quand nos généraux duen pleine audience, produire un docude l'attaché d'ambassade autrichien, el Schneider, qu'on s'était procuré, le tous les papiers de cette sorte, par oyens irréguliers. Nécessairement nous

subîmes en riposte un démenti autrichien et, minute d'angoisse, le commandant Cuignet s'offrit à démontrer l'authenticité du

rapport. (10)

Je vois ensin notre service de Renseignements anéanti. — Sur l'estrade de Rensei, le lieutenant-colonel Gendron a déclaré : « Il ne reste plus rien de l'édisse construit « par le colonel Sandherr. Rien! ni agent, « ni argent, ni moyens, ni méthode. Et San-« dherr, ce grand patriote, avait construit là « un instrument de désense incomparable.»

M. Demange entendant cette phrase qui mettait des larmes dans les yeux des jeunes officiers a levé ses bras au ciel et tirant ses manches : « Que voulez-vous que j'y fasse! »

On doit moins chercher dans l'histoire une masse d'exemples qu'une suite de préparations, a dit Auguste Comte. Du milieu de ces démolitions quelque chose se prépare à surgir. Cessons de chercher au visage de Dreyfus, roi des traîtres, et dans les paroles de ses deux assesseurs, Labori, Demange, les plus significatives palpitations de cette guerre civile. Pareil à ces cadavres qu'une horde promène au premier jour des révolutions, Dreyfus est bien mort et sur son masque on ne voit plus l'activité des passions. Picquart lui succède. Au centre des troupes anti-françaises, dans cette salle, en face de l'estrade, la figure orgueilleuse et amère de Picquart perfectionne d'un dernier trait luciférien la puissance du spectacle rennais.

### CHAPITRE XII

## PICQUART

Pendant trente jours d'audiences et tandis que je crayonne ces notes françaises sur la table de sapin, au milieu des cosmopolites, je vois sans obstacle à quelques pas de moi M. Picquart, vêtu en civil. Ses anciens camarades s'appliquent à marquer par un intervalle de plusieurs rangs de chaises l'isolement où ils le rejettent, mais lui, avec un teint brouillé de bile et des traits qui se fanent, trahissait, sur une physionomie qui cherche à ne pas s'émouvoir, de continuels mouvements intérieurs d'orgueil et de mépris. A chaque suspension d'audience, flanqué des commandants Forzinetti et Hartmann, il fait le centre des esprits distingués qui ne peuvent écouter la déposition d'un général sans s'écrier : « Grotesque! Ramollot! Culotte de peau!» Et de loin, avec un mauvais sourire, il surveille et commente pour ces laïques les uniformes.

Cet hiver trente dames alternées lui por-

taient dans sa prison des sucreries et des fleurs. Il fournit un thème lyrique aux belles ames douées pour rimer. En lui les peuples lointains personnisient « le noble génie momentanément éclipsé de la France ». Au plaisir d'admirer le plumage et d'entendre le ramage d'un tel oiseau bleu s'ajoute aujourd'hui cette particulière attraction qu'il salira devant tous son nid. Du restaurant des Trois-Marches une rumeur a volé, c'est qu'après sa comparution la force de l'évidence obligera de flétrir officiellement, puis de fermer « cette boutique de faux qu'on appelle le Service des renseignements ».

M. Chevrillon a donné des tableaux siucères des conciliabules drevfusards dans Rennes. On y faisait de la religion. Aux Trois-Marches, puis chez le professeur Aubry et chez Basch, autre professeur, on baisait les stigmates moraux de Picquart. Un soir, MM. Laroche, ancien résident général de Madagascar; Clairin, l'aimable peintre; Aubry, professeur; Hadamard, parent du traître; Gaston Deschamps, professeur et qui pense avec un dictionnaire des synonymes, et Jules Claretie, rassemblés à l'Hôtel de France, écoutaient M. Painlevé. « Sou-« dain, dit M. Chevrillon, je distinguai dans « l'ombre le brillant de deux yeux fixés sur « celui qui parlait, le fin et pâle visage de « Claretie immobile, absorbé et comme hyp-« notisé. Jusque là je n'avais admiré, je « l'avoue, en M. Claretie, qu'un homme du « monde et qu'un homme de lettres, surtout « soucieux de ne point déplaire... » Mais l'esprit divin venait de s'abattre sur M. Claretie. Sa « conscience était gagnée à son tour « par la flamme qui circule aux époques « religieuses, par cette flamme que l'homme « a regardé passer sur les autres et que, « tout d'un coup, il sent jaillir en lui, qui « l'embrase tout entier et de spectateur le « change en combattant ». Et voilà comment M. Claretie, touché par la langue de feu, se dénomma Linguet.

Ailleurs, c'était mieux encore. Chez une lie de dégénérés, l'affaire développait les instincts fétichistes au point qu'ils portaient des espèces de reliques. On collait sur des photographies de Picquart des morceaux de son dolman et des fils de ses épaulettes. Gardons-nous de contredire ces véritables maniaques chez qui le fonds religieux est incité, car voici qu'à la moindre contradiction la bave épileptique mousse sur leurs lèvres.

Il est le divin Picquart. Mais pour enivrantes que soient de telles idolatries, peuventelles purger totalement de ses préjugés antérieurs un lieutenant-colonel? « Au procès Zola, disent ses nouveaux amis, il gardait encore quelque chose de son milieu militariste; maintenant son intelligence s'est toute libérée. » Soit, il s'est libéré du passé, mais son avenir doit l'inquiéter. Comment échappera-t-il à l'engrenage judiciaire qui le tient et qui déjà lui a déchiré son dolman? Et s'il s'échappe, comment satisfera-tressentiments que trahit son mauvais so quand il surveille de loin les groupes c formes? Sortira-t-il du lycée de Renne la rue des Rosiers, par la rue légendai ses nouveaux amis massacrent les géné Lecomte et Clément Thomas?

Je l'avoue, l'activité de cette ame orç leuse et déclassée m'eût intéressé à sur dre. Je ne suis pas hésitant sur la psy logie d'un Bertulus, par exemple, magi qui s'est formé dans les tripots. Mais je dans Picquart une médaille mieux fraj dans un meilleur métal et qui fait er un son assez riche, bien qu'elle tombe la boue, parce qu'elle y tombe de haut

Son état sombre de rébellion que to gnifiait dans son port, dans ses regai ses associés, il le publia sur l'estrade son premier accent, si âpre d'insolence vers les juges. On vit bien que ce soldat dé de la hiérarchie cherchait son su dans la salle. D'ailleurs, il forçait son rel; il réagissait contre sa légende et une manière virile se proposait d'effacei images de morbidesse liées à son non puis la Cour d'assises.

Au cours de sa déposition, je reconnt esprit impertinent par affectation et qui muse — comme une coquette fait glisse bagues — à jouer avec le fil de sa per Il noue, dénoue, renoue. « Voyons... com vous dirai-je celà?... Je cherche à vous ner un exemple... Est-ce assez conclus

itué de naissance et perverti par l'aduon des intellectuels, il se plaisait à traler à la devanture de son intelligence, rière la vitre. Nous pûmes voir les scrues, les tortillements et les nuances de e pensée malsaine où passent les cous changeantes d'un poisson qui se meurt. lat sorti de son élément, il prétendait plus subtiles analyses et n'offrait de requable que les marbrures de la décomition.

ette délicatesse de psychologue qui veut s faire toucher le fin du fin et qui s'avenjusqu'à ces ténuités extrêmes où l'œil
ouble, dessert assurément l'homme d'ac. Celui-ci doit s'entraîner à adopter rapinent une solution nette et surtout à s'y
ntenir. Mais dans l'ordre critique même
our la recherche de la vérité, rien n'est
sexécrable qu'un esprit qui emploie,
déliement intellectuel pour avancer des
qu'il retire aussitôt, pour déplacer le
ain d'examen et pour jongler avec des
ments sur lesquels il faudrait longuet prolonger notre regard.

es « insinuations », de « perfides insitions », ce furent les mots dont se servit énéral Billot. Picquart venait de préer un raisonnement nuancé, au travers juoi apparaissait une accusation en dénement ou en virement de fonds secrets. It fallu que vous vissiez alors le geste hasseur qui va fouailler un chien et le t tendu vers les planches : « Ici, monsieur Picquart! » Le vieux ministre de la Guerre, « qui a commandé en chef devant l'ennemi », ordonnait de revenir sur l'estrade, pour une confrontation, au jeune colonel, pâle, correct et frémissant de n'avoir conservé du harnais militaire que le bât et le mors.

« Que je puisse le consoler!», disaient les femmes. Mais une fois de plus, cet orgueilleux déchu pensa: « A quoi sert-il dans l'armée d'être un homme supérieur, puisqu'un général, toujours, a plus d'esprit qu'un colone!!»

Le voilà bien le raisonnement incomplet de ceux qui s'intitulent des « Intellectuels». Ces gens-là sont capables d'atteindre à la première étape de la culture : ils savent qu'un individu d'abord doit se connaître et prendre possession, pour s'en servir, de son Moi. Mais ils ne poussent pas jusqu'à distinguer comment le moi, soumis à l'analyse, s'anéantit pour ne laisser que la collectivité qui l'a produit. En outre, ces intellectuels, fiers d'avoir reconnu la supériorité de l'intelligence sur la force, s'arrêtent essouffés quand il faudrait se grandir jusqu'à accepter la suprématic de ce qu'il y a nécessairement de cervelle dans le pommeau d'un sabre. Principes généraux dont la dureté peut effraver des êtres de sentiment, mais que l'observation impose, car toute haute civilisation naît d'une collectivité ordonnée.

Nos intellectuels admirent Picquart d'être musicien, d'être lettré, de parler plusieurs langues. C'est bien, mais j'admirerais avant tout qu'un soldat fût utile à l'armée. Cet homme, d'après ses dévots, a cherché à se développer dans toutes les directions. Que n'a-t-il d'abord adopté les vérités de son ordre! Ignorent-ils, ces intellectuels, que, pour chaque individu, la vérité, c'est son innéité jouant avec aisance dans une discipline collective? Quelle vérité peut-il y avoir pour un oiseau de salir son nid, pour un homme de déshonorer sa famille, pour un citoyen de diminuer sa corporation?

Un soldat qui se met en marge de l'armée devait fatalement être recueilli par des intelligences qui se mettent en marge de la raison nationale. Les anarchistes de l'estrade reconnaissent en Picquart l'un des leurs; ils le choisissent d'ensemble pour incarner leurs passions anti-militaristes.

Dans la période romantique et comme notre pays traversait des espaces de brouillards, certains intellectuels et des femmes excitées mirent à la mode le curé défroqué. Eh bien Picquart, c'est un défroqué.

Fut-il jamais à sa place dans l'armée? Je l'imagine aisément jeune maître de conférences dans une chaire de philosophie. Il cût publié une thèse sur les stoïciens. Encore cût-il regretté finement dans le monde de ne point partager leurs vertus. Il sera toujours à côté. Il est même à côté du « Picquarisme ». C'est bon pour M. Gabriel Monod de s'écrier, comme il m'écrivit un jour: « Picquart! en voilà un professeur d'é-

nergie (11)! » Les meneurs de l'Affaire ne s'y trompent point : « C'est un artiste, disentils, un homme d'étude, très doux, peu fait pour ces circonstances exceptionnelles, mais qui, par une sorte de dignité intérieure, s'est toujours trouvé prêt pour chaque moment. » — « Quels moments? » — « Eh! l'agression d'Esterhazy, le duel avec Henry. » Quand ils ont fini de décrire leur ami comme un faible paré de romanesque et un peu fataliste, ils concluent : « C'est un bon drapeau. »

Ils disent « un drapeau », ils ne disent pas « un chef » et par ce mot, en même temps qu'ils présentent Picquart comme leur instrument, ils marquent bien qu'eux mêmes se tiennent pour une armée. L'armée de l'étranger. Ce chef de bureau à qui on fait des misères se réjouit aprement d'empoisonner de ses rancunes la France.

## CHAPITRE XIII

# LE PICOUARISME.

S'il y a lieu de méditer longuement Picquart, ce n'est pas pour sa personne, que je crois agréable et médiocre (c'est un bon pianiste et qui parle plusieurs langues), mais parce qu'on voulut l'ériger en symbole moral et que, pendant quelques semaines, les cénacles de Rennes révèrent de propager à la faveur de son prestige un ensemble confus et

virulent d'idées religioso-sociales.

C'est un problème de savoir comment des idées vaguement protestantes et quasi mystiques, où se réfèrent les drevfusards, s'accordent avec les doctrines économiques de Jaurès qui ne pourraient s'installer et durer qu'à l'aide d'une dictature et par une magnifique discipline. Aussi bien, à son dur marxisme et à sa lutte de classes, Jaurès mêle continuellement quelque chose de fade, un vieux libéralisme à la Jules Simon. Estce la rançon de son génie oratoire nourri des déclamations romantiques? Est-ce une tare universitaire? Cette partie pourrie, toute étrangère au collectivisme, fait le fond du Picquarisme. Les hommes et les femmes

rassemblés autour de ce héros différent en tout, hors par une religiosité amorphe.

Cette idole malsaine ne trompera point la nation française. Picquart ni Picquarisme ne seront jamais nationaux. J'ai causé avec quelques Suisses, Anglais, Américains sincères. Ils me dirent: Nous aimons le colonel Picquart, parce qu'il est: 1º un gentleman; 2º une conscience; 3º l'incarnation des idées de justice et de liberté, synonymes pour nous du mot: « France ».

Examinons cet état d'esprit.

D'abord « Picquart se conduit comme un gentleman ». Ces étrangers n'apprécient point notre vrai type français ; ils nous trouvent « communs, vulgaires », et ils aiment Picquart par opposition avec Mercier Cavaignac, c'est-à-dire précisément dans la mesure où le colonel dilettante se différencie de son milieu professionnel et du soldat français.

En second lieu, ils le tiennent pour une conscience: en effet, il assirme l'ensemble des manières de voir qui favorisent leurs diverses nationalités, et ainsi il collabore avec la conscience anglaise, allemande, italienne, autrichienne, contre notre France servie par nos officiers.

Ensin, il ressort de toute conversation avec les étrangers qui s'intitulent amis de la France qu'ils comptent sur notre pays pour donner à l'Europe l'exemple du désarmement. L'activité de M. Picquart leur paraît favoriser cette belle conception dont le lecteur peut rire et s'indigner,

Des raisons plus fortes et d'ordre politique aident à cet engouement de l'étranger.

Le colonel Picquart, quand il défend Dreyfus, travaille pour les attachés militaires anglais, allemand, autrichien, italien. En niant la trahison, il favorise leur espionnage. Les gouvernements étrangers couvrent Dreyfus pour abriter leur service de renseignements et pour détruire l'œuvre du colonel Sandherr: c'est la campagne de Panizzardi et de Schwarzkoppen qui se poursuit avec Picquart. Et tandis que le syndicat offre au a héros a des mouchoirs mouillés par les beaux yeux d'un tas de petites nigaudes, l'Europe coalisée contre la France paie le concours de ce colonel vaniteux avec de la publicité romanesque.

Il fallait noter ce *Picquarisme* qui anime tout autour du Conseil de guerre; mais seul le climat de Rennes lui prête une existence éphémère. Et comme Picquart colonel, Picquart, symbole moral, s'anéantira dès que les puissances d'argent n'auront plus intérêt à peindre en chêne cette planche pourrie du

dreyfusisme.

J'ai vu le soldat défroqué et le soldat dégradé côte à côte sur l'estrade du Conseil de guerre. En vain Dreyfus, pour éviter de compromettre son éminent allié, ne lui jeta aucun cri de reconnaissance; en vain Picquart luimême, qui redoutait de paraître de mèche, commença par le renier: « Je connais à peine l'accusé, disait-il, je lui ai donné jadis de

mauvaises notes. » Un mot s'échappa du font de son être et trahit son secret profond, sa rancune de chef de bureau : « On voulait me traiter comme ce capitaine ».

L'outrage d'un tel parallèle, c'est M. Picquart lui-même qui le consent, qui le propose. Inclinons-nous devant sa destinée. Le colonel se met dans le même sac que le capitaine, et l'opinion les jette à la mer.

## CHAPITRE XIV

LES TÉMOINS, (BERTULUS, FORZINETTI, CORDIER, etc.).

Pour comprendre que le divin Picquart, fait du moins un bel ange foudroyé, essayez donc de contempler sans dégoût ses associés Bertulus et Forzinetti.

Bertulus, les Rennais ne voulaient pas le croire juge d'instruction. « C'est un être falot, un personnage de Hoffmann », disent avec ravissement les intellectuels, qui feraient tout aussi bien de fermer le riche écrin des synonymes et d'avouer que ce garçon a une figure cauchemardante. Nous le vimes tout blême, avec un facies de rôdeur, monter, se couler sur l'estrade ; il installa devant le Conseil les élégances et les gestes en tirebouchon d'un bonneteur en quête de dupes. Ah! ces gestes en vrilles qui menacent dans les poches les mouchoirs! Ét quand il parlait de son cœur aux juges, chacun murmurait: « Oui, beau cœur, on te connaît. » C'était vraiment un petit bonneteau qu'il dressait avec une rapidité flévreuse devant « messieurs les militaires », en les priant avec une voix grasse de bien suivre la Vérité. La vraie formule sur cet homme, c'est Mandery qui la trouve, quand avec ses traits un peu durs et sa voix de petite fille qui récite, mais d'honnête fille, dans cette salle pourrie, elle crie par trois fois : « Judas! Judas! Judas! Cet homme est un Judas! »—« Médème! » disait le bonneteur en ramassant la mise. Et quand il eut rejoint son banc et qu'il crut devoir pour jamais renoncer à la robe rouge du conseiller, on devina qu'il grassayait : « C'est un sale coup pour la fansare! »

On dit M. Forzinetti né d'une Africaine et d'un Français. Ce demi-sémitisme, ce métissage opéré sur les limites du désert produit des êtres hors cadre, une écume redoutée aux rives de la Méditerrance. Comme ce témoin se flattait d'avoir éte l'ami intime du commandant d'Attel, — très réservé, pourtant, très fier, très digne, — le général Roget lui a demandé:

- Eh bien! monsieur Forzinetti, où donc

habitait le commandant d'Attel?

On a bien ri, car le citoyen de Monte-Carlo ne sait qu'une chose où il trouve son aplomb, c'est que le commandant d'Attel est au cimetière.

Chassé du personnel des pénitenciers, ce garde-chiourme passa dans le domestique du prince de Monaco. Au milieu des 'picquaristes, parmi ces officiers en quarantaine, il parvient encore à m'étonner par ses allud'avorteuse qui porterait une barbe pour dissimuler. Dans quel crime célèbre rentre-t-on ce personnage: la Bancal? In trait commun à Bertulus et à Forziti, c'est leur aphonie. Ils n'osent élever voix, ils chuchotent. Pour accomplir leur sogne qu'ils appelent « une œuvre de luère », ils chaussent des pantouses feutrées prennent une lanterne sourde. « C'est ne une instruction secrète! » s'exclama rituellement le commandant Carrière, and le juge Bertulus, sous couleur de poser, répandait ce qu'on a appelé son nurmure gras ».

Avec ces deux hommes de nuit, le lieuteat-colonel en retraite Cordier fait conste, car le soleil s'est arrêté sur son age. C'est même pour cette qualité que anciens camarades de l'état-major le 'ouent du nom de « Père Josué ». Je ne s pas peindre les magots; aussi copieraia description du Figaro qui l'admire: on ventre bedonne, des petits yeux mas brillotent sur son visage fleuri. Il y a je sais quoi de souriant dans ses narines sisses, dans le pli de ses lèvres et jusque as le poil de sa moustache tombante. » tte moustache, même sèche, nous paraît uillée: c'est une idée qui nous vient des ombrables absinthes qu'elle ne peut ouer. Les mêmes habitudes qui le contrairent à quitter l'armée lui ont mis dans sang un magnifique optimisme. Quand

nous mourions tous de rire à le conten il pirouettait sur ses talons et faisait f la salle avec un gros nez rouge pour aj son hilarité à la nôtre. Puis, tourné ve juges, il continuait sa déposition, dis la fin de chaque paragraphe: « Un r c'est tout ». En même temps, il ava brusquement la tête et signifiait au Co par un clignement d'œil: « Hein! çà vo coupe! »

Je ne suis jamais entré au Palais-R mais j'imagine qu'aucune des bouffonn canailles que des farceurs de génie y diguent, ne peut secouer les specta plus que ne le fit le colonel Cordier q il nous affirma dans un paragraphe in tel, que « le jeune marié Dreyfus n' plus droit à sa couronne d'oranger ». C le Jeannot de la foire. Il fallait l'ente dans sa grande mimique de: « Je ; mon colonel! » quand, à six repris laissa échapper le nom d'officiers étrai qu'on avait convenu de désigner par initiale. Il s'excusait, mais peu après, ta que le colonel Jouanst avait un sourire devant ce manque de décorum et qu joie absurde nous courbait tous, v cor Drevfus, il s'écriait fièrement:

- Je m'en fous et et ie m'en refous. Le comble, c'est que, dans son anim il approcha de ses lèvres le verre d'eau crée. Et l'on vit bien, à son recul d'hor qu'il pouvait encore ressentir des dége

Chacun de ces drevfusards, en descendant de l'estrade, allait rejoindre ses pareils, loin des généraux, dans un petit espace sur la gauche, où l'on remarquait le général Sébert, ce vieil ami de Clémenceau, - le commandant Hartmann, qui écoule dans le drevfusisme ses amertumes d'inventeur évincé, - le capitaine Freystaetter, pour qui le général Mercier trouva le magnifique diagnostic de « superposition de mémoire » (12), - Bernheim, dont il suffit qu'on multiplie les photographies, - M. de Lamothe, employé aujourd'hui chez M. Lazare Weiller et à qui le général Roget demande : « Au moment de l'arrestation de Dreyfus, vous vous êtes écrié : - Lui seul pouvait être le coupable! - Eh bien! est-ce alors ou maintenant que vous disicz la vérité? » Ce même Lamothe s'est reconnu vaincu sur la question des troupes de couverture. M. le général Mercier lui a prouvé son erreur et a fait remarquer que ce jeune démissionnaire était insuffisamment instruit.

Pour un ponne débosition, ces témoins sont-ils sûrs de trouver un ponne bosition? Combien il fut plus raisonnable que ces messieurs, le lieutenant Kahn, du 74°, qui, convoqué et tâté par le grand rabbin Zadoc-Kahn, refusa de le servir et en sit un rapport à son colonel (13).

## CHAPITRE XV

LES FLEURS SANS NOM ET LE CLIMAT DE RENNES.

Après avoir décrit ces grands acteurs de l'estrade Dreyfus, les juges, les avocats, les accusateurs, qui portent tous les beaux traits de la douleur, je dois faire entrevoir les figures fiévreuses de la salle qui se pressent et que seul l'appareil menaçant d'un conseil de guerre contraint à l'immobilité et au mutisme. L'histoire a besoin de connaître au milieu de quel public on étale nos plus tristes intimités, les angoisses de notre diplomatie en 1894, le désarroi de notre état-major vendu par l'un des siens, l'effronterie des attachés d'ambassade anglais et allemand s'avouant chefs d'espionnage.

Heureux qui, comme Adam, entre les quatre fleuves Sut nommer par leurs noms les choses qu'il sut voir

Une poignée d'officiers de la garnison, une poignée de nationalistes, voilà tout ce qu'il y a d'honneur dans cette salle dreyfusarde. Deux blocs y émergent dont nous fimes déjà le tour. Nous avons dénombré le morne escadron des insoumis que préside le mauvais sourire de Picquart, et la faction des universitaires picquaristes dont Jaurès dirige les manœuvres. Tout autour, c'est la formidable et suspecte agitation des journalistes pressés, tassés, surmenés. Les journalistes dreyfusards de langue française disparaissaient eux-mêmes dans l'océan des Anglais, Allemands, Américains, Italiens, Russes, Belges, Suisses et Bataves rédigeant pour des millions de francs (1) des télégrammes qu'il faut juger d'après celui-ci, expédié. je le sais, dans la première semaine du procès : « Innocence reconnue, immense enthousiasme ». Il y avait pire encore : de faux journalistes, agents embauchés ou volontaires, courtiers en diamants de Hollande, spéculateurs de cafés du Hâvre. Furent-ils recrutés par les rabbins? avaient-ils acheté eux-mêmes leurs entrées? Le commerce des places faisait rage. Dans les jours qui précédèrent le procès, il y avait à Paris vendeur pour trois cents francs. Puis le marché se transporta à Rennes. Les cours atteignirent jusqu'à 2.000 francs.

Il ne conviendrait pas d'oublier nos snobinettes les plus connues qui furent un des scandales de ces audiences. Une certaine personne, « la Dame Blanche », — c'est son nom de guerre, — avait entre les mains une des trois cartes réclamées par le ministre Galliffet, et dans la journée émouvante de l'entrée de Dreyfus, placée seule derrière les juges, face au public, elle présidait le tout. Sur le haro général, le colonel Jouaust la pria de se retirer. Une actrice déclarait à M. Jules Claretie que « la diction de l'accusé était celle d'un innocent ».

Quelle rasse on est pu faire dans cette souricière si merveilleusement préparée par les événements!

Le climat de Rennes fit de ces fleurs venues de régions les plus diverses un parterre qui sous le vent d'orage fournit une même et vaste réaction. Un parterre de fleurs! C'était plutôt un vaste animal, une large, plate et dégoutante Méduse vivifiée par la circulation d'une même haine, entravée par la discipline du Conseil de guerre, humiliée par son impuissance.

La bête syndicale étalée dans la salle s'aimait dans ses rebuts, les Dreyfus, les Picquart et les Bertulus, mais si quelque officier français paraissait sur l'estrade, elle chuchotait alors : « Canaille! idiot! assassin! » et parfois faisait une longue huée: « A Rennes, devant les officiers du tribunal et surtout en écoutant nos généraux, j'ai enla révélation d'un monde d'esprits supérieurs, d'ames droites et essentiellement nobles. » écrit un Jules Soury (1). Mais, tout naturellement, à la vue de ces Mercier, de ces Roget, les mille visages du syndicat montraient les couleurs verdâtres de la morve pendante aux mâchoires d'un cheval qu'il faut équarrir.

Où la bête syndicale fit ses plus furiouses ruades, c'est quand elle se tourmentait pour arracher, comme un épieu de sa plaie, l'accusation de vénalité qu'elle porte dans les flancs.

MM. Jaurès, Viviani et leurs amis étaient décidés à se lever tous ensemble et à demander compte à M. de Freycinet de ses propos sur « 35 millions fournis par l'étranger pour créer l'agitation dreyfusarde ». Bien fin qui forcerait Freycinet à parler quand il n'en a pas envie! L'incomparable fourbe déposa de façon à laisser croire que le syndicat travaillait hors des frontières à coups d'argent, mais qu'en France il obtenait ses résultats gratuitement « en faisant appel au sentiments généreux ». Ulcérés par cette ironie tragique, les socialistes drevfusards. à l'issue de l'audience, criaient au secrétaire de l'habile homme, venu pour s'enquérir et pour les apaiser : « C'est la guerre ! la guerre au couteau! »

Souvent à la sortie, sous les tables, je crus voir de la bave où le pied glisserait à ces dames et à ces valets. Peut-être les malpropres avaient-ils tout simplement craché par terre.

Dans ce cloaque du lycée de Rennes, la France canalisée par le syndicat écoulait plus de peste que je ne puis en énumérer. Quand Jules Roche parla,une bouffée d'air corrompu révéla la présence dans cette affaire Dreyfus d'un déversoir des égouts parlementaires.

Cette salle impudente, mêlée de femmes en toilettes claires, rappelait ce que le prince qui gisent dans la conscience des citoyens d'une même nation. Certaines images, et, par exemple, les honteuses figures de la bande à Dreyfus, venant à tomber dans nos âmes, y produisent, — comme un coup de vent dans le feuillage immense d'une forêt, — un bruissement que ne connaîtront jamais les êtres où n'existe pas préalablement notre feuillage d'âme. Ce n'est point affaire d'intelligence: quels que soient leur rapidité et leur affinement, des étrangers ne peuvent rien ressentir de profond qui leur soit commun avec nous.

L'affaire Dreyfus par sa vertu guerrière a multiplié nos mouvements de contractilité. hyperesthésié nos puissances d'affinité entre Français. Je diminuerais mon œuvre, si je négligeais de marquer l'action morale des figures du cauchemar que j'ai dessiné. Quand elles s'agitaient sous nos yeux, leur puissance d'horreur, en nous remuant tous d'une même manière, força nos instincts nationaux à s'émouvoir. J'aime ces petits commercants de Rennes qui nomment les monnaies étrangères des « dreyfusardes ». Je ramasse avec orgueil l'injure des gens qui m'appellent « un enfant de petite ville » et je les nomme nationales entre toutes, ces paroisses qui frémissent de savoir qu' « il y a dans Rennes un petit-fils de Judas qui a vendu la France ».

Un dreyfusard, écrivain de grand talent, mais conscience désorganisée par un servile amour du génie anglais, suivait le pro-

cès de Rennes. Nécessairement il a méconnu notre allégresse qui naissait du libre jeu de nos innéités. « Comme Hamlet, écrit M. Chevrillon, la France s'est débattue, malade, affolée d'un cas de conscience, impuissante enfin à le résoudre, tant l'acte imposé par le devoir répugnait à ses préjugés anciens, à ses instincts profonds, à ses partis pris inspirés par le sentiment ». En vérité, quelle erreur de jugement! Nous étions tout joyeux de la bataille. Hamlet s'épuise en gestes, en crises de nerfs, en rêveries, en monologues, mais nous marchions droit aux drevfusards. Hamlet a vu l'ombre immortelle de son père et l'incertain jeune homme remet en question cela même qu'il a vu : « Existe-t-il quel-« que chose après la mort, dans cette région « inexplorée d'où nul voyageur ne revient?» Quant à nous, nous n'hésitons sur rien. « Etre ou ne pas être », dit-il. Nous jurions très haut qu'avant tout il fallait que la France fût. Plutôt que des Hamlet, nous étions de jeunes officiers d'Afrique.

Mon séjour de Rennes compte parmi les instants les plus dignes d'être vécus que ma mémoire me rappelle : nos sentiments étaient pleins, lourds, comme les chefs-d'œuvre de l'art. La température elle-même, si puissante, brûlante des quatre heures du matin sur cette ville révolutionnaire, ajoutait à cette splendeur générale. Nous campions comme des soldats, logés pour la plupart chez l'habitant, patriotes chez les patriotes et reliés à toute minute aux patriotes de la France

entière.

Cette existence de caserne et de couvent favorisait matériellement notre travail d'âme, parce que, empêchés de nous divertir vers les dehors, nous nous reportions naturellement sur nos pensées les plus intimes, qu'on peut dire sous-conscientes et qui nous viennent de la race. Rien ne se perdait en évaporation. Nous étions, dans cette cuve, de la France concentrée. Et pendant trente jours, levés dès cinq heures du matin pour aller nous asseoir au milieu du Syndicat, nous y portions de telles pensées que je puis dire, en empruntant une expression du langage mystique, que c'était « s'éveiller en la patrie ».

O souvenirs d'une allégresse qui n'eut pas de lendemain!

# LIVRE III

#### CONCLUSION

### CHAPITRE XVII

### LA JUSTICE ET L'ETAT SONT SATISFAITS

- « Aujourd'hui 9 septembre 1899, le conseil de guerre de la 10 région de corps d'armée, délibérant à huit clos.
- « Le président a posé la question suivante:
- « Dreyfus, Alfred, capitaine breveté au 14 régiment d'artillerie, stagiaire à l'état-major, est-il coupable d'avoir, en 1894, provoqué des machinations ou entretenu des intelligences avec une puissance étrangère ou un de ses agents, pour l'engager à commettre des hostilités ou à entreprendre la guerre contre la France, ou pour lui en procurer les moyens en lui livrant les notes et documents renfermés dans le bordereau?

Les voix recueillies séparément, en commençant par le grade inférieur et le moins ancien dans chaque grade, le président ayant émis son avis le dernier.

Le conseil déclare sur la question, à la majorité de 5 voix contre 2:

« Oui, l'accusé est coupable. »

« A la majorité, il y a des circonstances atténuantes. »

A la suite de quoi, et sur les réquisitions du commissaire du gouvernement, le président a posé la question et a recueilli de nouveau les voix dans la forme indiquée cidessus.

« Enjoint au commissaire du gouvernement de faire donner immédiatement lecture, en sa présence, du présent jugement au condamné, devant la garde assemblée sous les armes, et de lui indiquer que la loi lui accorde un délai de vingt-quatre heures pour se pourvoir en revision. »

La moralité publique et le salut national voulaient, contre le gouvernement, la condamnation d'un traître utilisé par une faction. Il ne s'agit pas d'avoir des idées généreuses; il s'agit d'avoir des idées raisonnables. Ah! c'est toujours plus agréable d'absoudre que de condamner. C'est tou-

jours commode de détourner les yeux et de dire : « Pauvre diable! » Mais le commandant Carrière, dans sa réplique de la dernière heure, a marqué avec une force admirable les devoirs du juge militaire. Je vous engage à lire cette page, qui, faite de fragments du Code, dépasse ce que les plus grands psychologues ont écrit contre la manie du scrupule.

Pour moi, je l'ai souvent répété, j'avais une opinion dans l'affaire Dreyfus, avant de connaître les faits judiciaires. Je me rangeais à l'opinion des hommes que la société a désignés pour être compétents. Je suis allé à Rennes surtout avec le sentiment de l'intérêt public. Ainsi je ne m'y rendais pas avec une ame sans passion. Pourtant, la présence réelle de Drevfus m'a tout d'abord amolli. Je l'ai plaint. Et si j'avais, dans cette loque humaine, senti un innocent, je me serais retiré de la lutte. Il n'est pas beau d'être le combattant qui passe d'une armée dans l'autre; peut-être me serais-je borné à me taire après deux mois d'explication; jamais je n'aurais aidé à sceller sur un innocent la pierre d'infamie. Mais j'ai vu, au cours de ces longues audiences, la figure de Drevfus suer la trahison.

J'ai dit, au bout de quinze jours, à mes lecteurs : « La condamnation est certaine. » Avais-je donc un renseignement? Les juges n'ont parlé à personne mais je voyais le crime assis devant cux.

Réjouissons-nous en toute liberté d'esprit. La France vient d'être servie.

Et si la peine de Dreyfus est allégée, nous pouvons prendre de cela aussi de la satisfaction. C'est une bête humaine, qui respire et qui souffre. Son pire crime, d'ailleurs, n'est pas d'avoir livré les documents énumérés au bordereau, c'est d'avoir servi pendant cinq ans à ébranler l'armée et la nation totale. Or, de cette campagne antifrançaise menée depuis 1894, il est le moyen plutôt que l'inspirateur.

Les grands responsables, que le châtiment devrait atteindre (14), ce sont les « intellectuels », les « anarchistes de l'estrade ». les « métaphysiens de la sociologie ». Une bande de fous d'orgueil. Des gens qui ont en leur intelligence une complaisance criminelle, qui traitent d'idiots nos généraux, d'absurdes nos institutions sociales et de malsaines nos traditions. Ces pédants révoltés sont en même temps les plus inféconds des hommes. S'il y a des abus et des faiblesses dans notre état-major, s'il y a des parties pourries dens notre société, s'il y a des préjugés à émonder de nos traditions nationales, cette œuvre de révision doit être entreprise dans un sentiment d'amour, avec l'esprit d'un père de famille qui gère les intérêts des siens, et non avec l'audace de ces néroniens qui s'écrient : « Périsse un ordre social qui ne veut pas se plier sur l'idéal que je me suis composé!»

On le remarquera, nous nous abstenons,

en général de chercher à la conduite de nos adversaires dreyfusards d'autre mobile que leur corruption intellectuelle. Mais enfin. qui veut-on tromper? Il y a une autre corruption. Ils s'intitulent eux-mêmes « le parti des gens généreux » ! Risum teneatis, amici.

Tant d'or jeté dans la bataille rendit un instant le résultat douteux. Il n'est pas bon de laisser les consciences exposées à de si fortes tentations. On aimerait que quelque navigateur judiciaire, un honnête collègue de Bertulus, remontât ce sleuve d'or pour saisir les coupables à sa source.

Oue penseriez-vous d'une vigoureuse intervention de la police d'Etat? Cela vaudrait mieux que d'immoler, comme on l'annonce follement, Roget, Mercier et Gonse à la famille Dreyfus. N'est-il donc pas de gouvernement pour sauver un peuple qui supplie qu'on le sauve?

En vérité, ce n'est pas pour ce grand honnête homme de Déroulède qu'il faut assembler un tribunal extraordinaire. On paye beaucoup d'impôts en France, mais on y est mal protégé. Si les hommes politiques ne savent pas faire tout leur devoir, je voudrais que ces hommes énergiques qui, dans la nation, ont maintenu les vraies doctrines, prissent une résolution.

Ne nous souvenons plus du traître que pour aimer ceux qui le châtièrent. Exprimons notre reconnaissance à ces officiers, les Mercier, les Roget, les Deloye, environnés désormais d'une immense popularité,

qui nous donnèrent de magnifiques exemples de claire raison française. Confions-nous à cette jeune armée, dont nous vimes les représentants gravir les marches de l'estrade de Rennes. Ils ont resserré et justifié la fraternité française.

Conséquence terrible pour certains : la question de races est ouverte.

Il y a une conscience nationale: c'est l'entente de gens qui sont réunis depuis plusieurs générations dans les mêmes institutions sociales pour affirmer des intérêts moraux communs.

La conscience nationale française a été irritée, froissée, parce que des étrangers de l'intérieur et de l'extérieur ont voulu nous « faire marcher ». Nous enregistrons avec une immense espérance la victoire de Rennes (15)!

## CHAPITRE III

## AUTOUR DU VERDICT

On ne choisit pas tout un conseil de guerre, on choisit son président. En décidant que Dreyfus comparaîtrait à Rennes, on voulait le faire juger par Jouaust. Et d'abord on s'arrangea pour que le colonel de

Saxcé ne présidat pas.

Jouaust s'est défendu d'être franc-maçon. Il a écrit aux journaux : « Ce n'est pas moi. On m'a confondu avec mon frère qui habite Rennes. » Qu'il ne marchât pas, on avait Jourdy. Cela put faire argument dans sa conscience. C'est dans le même esprit que Galliffet nous disait : « Vous vous plaignez de moi! mais tremblez que je parte, car vous auriez André. »

Le général Brugère, à peine investi du gouvernement de Paris, accourut à Rennes. Quel fut l'objet de sa longue entrevue avec le colonel Jouaust?

Jouaust, dès le premier jour, prit la manière des présidents qui malmènent l'accusé parce qu'ils l'acquitteront. C'est classique. A l'issue de la première audience, quelques spectateurs dirent, plus sages que nous: « Il traite l'accusé trop durement. Méssance!»

Au cours du procès, Jouaust envoyait le lieutenant-colonel Brongniart au capitaine Beauvais pour l'exhorter à ne pas intervenir tout le temps dans les débats.

— Dites à Beauvais que je suis bien de son avis, mais il se donne l'air d'avoir de l'animosité contre le traftre. Il nous nuit plus qu'il ne nous sert.

Jouaust comptait sur la voix du commandant de Bréon. Celui-ci est un mystique. Durant tout ce mois du procès il allait se prosterner dans les églises et demandait à Dieu de lui inspirer la plus juste décision. Presque chaque soir le colonel de Villebois-Mareuil s'occupait à le remonter. Bréon c'est un homme à « scrupules ».

Les délicats sont malheureux Rien ne saurait les satisfaire.

Tout se ramenait dans l'esprit de Bréon à une distinction scrupuleuse entre croire et savoir. Il ne croyait pas à l'innocence de Dreyfus; il croyait même à sa culpabilité, mais il ne la savait pas. En outre, il a perdu jadis un procès d'héritage par un faux notarié que les experts authentiquèrent. Ainsi construit, il pouvait se récuser. Il préféra faire bénéficier le traître de ses indécisions où l'on doit voir une sorte de « phobie ».

On dit que Jouaust escomptait aussi le vote du lieutenant-colonel Brongniart, Ayec ces deux voix et la sienne, il eût enlevé l'ac-

quittement à la minorité de faveur.

Il se trahit dans la salle du conseil, quand vint l'heure du verdict. Aux termes de la loi, le président recueille les réponses en commençant par le grade inférieur; il émet son opinion le dernier. « Sans cette utile précaution, la crainte de blesser un supérieur en contrariant son opinion livrerait les membres du conseil d'un grade inférieur à la merci du président et des autres officiers d'un grade élevé (16). » Il n'y a pas de discussion sur la culpabilité, car elle révèlerait à l'avance l'opinion des divers membres du conseil et ainsi le mode de votation choisi n'aurait plus d'utilité.

Le capitaine Parsait — que le parti français appelait « Plus-que-parsait » — vota our Prosilet, our; Merle, our; Beauvais, our; Bréon, Non. C'était au tour du lieutenant-colonel Brongniart. De sa voix tout dépendait.

Jouaust plaça son crayon dans la colonne des « non » et attendit.

Brongniart prononça oui.

Jouaust ne put se contenir:

- Comment! vous trouvez qu'il y a des preuves!

Très déçu, lui-même vota non.

Sur l'application de la peine, il y eut une grande délibération où Jouaust se démasqua complètement et développa les conséquences politiques de la sentence:

- Il faut faire l'apaisement. Un moyen, c'est de lui accorder les circonstances atté-

je uens a vous prevenir que je vais laire casser le jugement du conseil de guerre par la chambre criminelle de la Cour de cassation, pour excès de pourvoir!... » Et il développait la thèse que dès la veille M. Clémenceau avait élaboré : « On nous dira : taisez-vous, acceptez le verdict c'est la loi! — Non, ce n'est pas la loi!... La Cour de cassation a donné un mandat limité au conseil de guerre. Il en est sorti sciemment. La Cour de cassation doit faire prévaloir la loi contre ceux qui ont affecté de n'en pas tenir compte. » (L'Aurore, 10 septembre.)

Le dossier était déjà transmis au greffe de la Cour de cassation. Mais Gallisset se mit en travers. Au conseil des ministres il déclara:

— On en restera là. Si vous voulez promener Dreyfus devant tous les conseils de guerre et que tous lui répètent qu'il est un traître, c'est votre affaire. Quant à moi, si vous dressez la chambre criminelle contre les juges militaires, je donnerai ma démission et je dirai pourquoi.

Waldeck fixa son œil bleu et gelé sur ce gêneur imprévu.

Pour entendre la conduite, excellente ce

avait-il achevé de prononcer cette magnifique phrase où l'accent et l'évidente honnêteté du personnage ajoutaient du pathétique, que le journaliste vit venir sur leur trottoir un grand vieillard tout blanc qui, en les apercevant, traversa brusquement la rue.

- C'est lui dit le lieutenant-colonel Leborgne.

Et le journaliste terminait son récit par ces mots dont la cruauté doit encore ajouter au supplice du malheureux : « Le colonel Jouaust prit les quais et s'en alla lentement le long de la Vilaine bourbeuse, comme s'il y cherchait la place où noyer la vie dont il meurt. »

# NOTES

- (1) Un magistrat très poli : c'est qu'il est décidé à vous « saler ». Trop dur : c'est pour la salle et il vous acquittera. Voilà une observation que me confirment tous les gons du monde judiclaire.
- (2) « Dieu qui ne refusez pas votre miséricorde aux juis même après leur perfidie, exaucez nos prières pour qu'ils soient enfin tirés de leurs ténèbres. »
- (3) Même indigence dans son livre qui n'est qu'un sommaire. Ah! si pareille aventure, me disait un intellectuel, était arrivée à un homme de génie! Quel livre! » Mais pareille aventure ne peut arriver à un homme de génie, car le génie, c'est d'avoir de l'âme.
- .(4) C'est à cette explication que Dreyfus s'arrête dans ses Souvenirs.
- (5) DES JUIFS ET DES PROTESTANTS CONSIDÉRÉS « IN ABSTRACTO ». Je suis de tradition lorraine par tous mes instincts; c'est, en outre, la discipline que ma raison accepte. Ce que j'ai d'un autre sang me fortifie dans ma répugnance au protestantisme (éducation séculaire différente de la mienne) et au judaisme (race opposée à la mienne).

Est-ce à dire que je ne fasse pas cas des caractères ethniques de ces races ou espèces ? Un prè-

tre m'a dit que nul, à notre époque, n'avait exposé l'idée de Dieu avec autant de force que M. Auguste Sabatier, doyen de la Faculté de théologie protestante de Paris, et c'est encore une chose vraie que l'Histoire des Juifs est un des plus prodigieux romans de l'humanité. Mais mon point de vue c'est ici de juger les Juifs et les protestants par rapport à la tradition française. Les Juiss n'ont pas de patrie au sens où nous l'entendons. Pour nous, la patrie, c'est le sol et les ancetres, c'est la terre de nos morts. Pour cux, c'est l'endroit où ils trouvent leur plus grand intérêt. Leurs « intellectuels » arrivent ainsi à leur fameuse définition : « La pairie, c'est une idée ». Mais quelle idée ? Celle qui leur est la plus utile et. par exemple, l'idée que tous les hommes sont frères, que la nationalité est un préjugé à détruire, que l'honneur militaire que le sang, qu'il faut désarmer (et ne laisser d'autre force que l'argent), etc.

Là-dessus faut-il les appeler « sales juifs » ou « première aristocratie du monde »? Vous en penserez ce que vous voudrez, selon votre tempérament et selon les circonstances, mais vous ne nierez point que le juif ne soit un être différent.

Il est d'une haute moralité d'obéir à la loi. Le cas de Socrate illustre cette conception indiscutée. Mais je ne puis accepter quela loi à laquelle mor esprit s'identifie. Plus j'ai d'honneur en moi, plu je me révolte si la loi n'est pas la loi de ma race

Le relativiste cherche à distinguer les conceptions propres à chaque type humain. Ils poss daient le sens du relatif, les grand hommes d'El qui fermèrent aux protestants les frontières Lorraine et ceux qui, pour apaiser les discorbalancèrent les forces diverses dans l'Edit Nantes.

(6) Pour plusieurs raisons, (pour que l'on

des divisions de la France et pour que l'on distinque si notre présence à Rennes était nécessaire). nous croyons utile de donner une idée des fureurs drevfusardes. Voici la même scène contée dans le New York Herald par M. Marcel Prévost :

« Le général conférencier a une voix et un phy-« sique ingrats, presque une voix de vieille dame, « et la figure aussi est d'une dame agée sur la-« quelle un mauvais plaisant se serait amusé à « dessiner au coin des lèvres deux petites mousta-« ches tortillées.

« Les minutes succèdent aux minutes, la vieille « dame infatigable poursuit sa conférence au mi-« lieu des baillements de l'auditoire. Il s'est passé « ceci de vraiment extraordinaire que jusqu'à la « fin de la séance le public a attendu la « déposition du général Mercier. On ne pouvait « pas croire que ce fût cela. C'était pourtant. Il « n'est pas venu autre chose. L'espoir de révéla-« tions sensationnelles a été décu définitivement.

« Imaginez le ramassis le plus prolixe et, en « même temps, le plus pauvre de tous les « po-« tins » qui ont trainé à la Cour de cassation et que la Cour a dédaignés, des développements a infinis sur le 120 court et les troupes de couver-« ture, et pour couronner ce factum, un abrégé « apologique des niaiseries de M. Bertillon!

« Oui ! le général Mercier en est encore à attri-« buer l'écriture du bordereau à Drevfus! Il « ignore les aveux d'Esterhazy, il sourit agréable-« ment quand il parle du papier pelure.

« De la démence, vous dis-je. C'était incroyable. a Il n'y a pas d'autre mot. La stupeur se peignait « sur tous les visages, — visages de revisionnistes « ou non. Et la vieille dame conférenciait toujours. « jouait aux petits papiers avec le greffier Cou-« pois; arrondissait ses phrases, se compleisait « évidemment en son éloquence. C'était l'effritement lent, progressif, des fameuses preuves du a général Mercier, et du général Mercier lui-méme. Grâce à une imprudence de celui-ci l'effri-« tement s'est changé au dernier moment en « effondrement.

« Il était arrivé à la péroraison. Après avoir « résumé sa conférence, il s'avisa de dire ceci : « Messieurs, je sais que la nature humaine est « faillible. Si j'avais eu le moindre doute sur la « justice de l'arrêt de 1894, vous pouvez être « assuré que j'aurais reconnu mon erreur.

« Il disait cela de sa voix blanche et satisfaite, « se tournant pour la circonstance vers Dreyfus, et « l'on vit alors ceci, avec une émotion intense, • qui secoua l'auditoire comme une secousse électrique: Dreyfus, jusque là immobile sur sa « chaise, se dresser debout, le visage subitement, « rouge de colère, et crier dans les yeux à son « accusateur: « C'est ce que vous devriez faire « oui! C'est ce que vous devriez faire »!

« Mercier, surpris, s'arrête, balbutie. **« C'est** « votre devoir, » lui crie encore Dreyfus dans la « figure.

« Et il se rassied, soudainement redevenu soldat, immobile après cette explosion de révolte. « L'accusateur décontenancé essaye d'ajouter « quelques paroles que persoune n'entend, ramas-« se se sa papiers plie sa serviette et se lève. Des « huées retentissent dans toute la salle. Un jour-« naliste sur le passage du témoin lui crie en « face : Assassin! »

M. Marcel Prévost, qui prend ce ton pour parler aux Américains d'un générai français est, il faut le rappeler, un des plus décents parmi les dreyfusards.

(7) En décembre 1901, le commandant Carrière dut prendre sa retraite sans avoir obtenu le ru-

ban de la Légion d'honneur pour lequel il était proposé depuis cinq ans et demi. Il expiait son réquisitoire. Il se fit inscrire au tableau des avocats de Rennes. Son ami intime, le lieutenant-colonel Leborgne, donna alors des explications publiques. Elles confirment ce que nous disons de ces secrètes démarches amicales et puis des ordres ministériels. Le colonel Leborgne ajoute des détails qui font un abominable tableau:

« Dans la nuit qui précéda le prononcé du ré-« quisitoire, un officier d'ordonnance du général « de Galliffet », officier dont Carrière citera le nom si on le pousse à bout, « vint sonner rue Cur-« vant, à sa porte, et remit au commandant, non « pas une dépêche, mais une nouvelle instruction a concue dans le même sens que les précédentes, « quoique en termes plus pressants, et signée du « général de Galliffet. » Le général de Galliffet prétend que cette instruction n'existe pas, ch bien! moi, « je l'ai vue, de mes yeux vue. » Elle se termine par la fameuse phrase : « Je vous « rappelle au respect des motifs intangibles de la « Cour de cassation ». Au reste, elle figure encore dans les archives du corps d'armée, il est facile de l'v retrouver et de voir si la signature du général de Galliffet est fausse.

« Voilà ce que le commandant Carrière vous aurait lui-même raconté si, dans la soirée de jeudi, « sur les ordres formels du général André, le « général Donop ne lui avait fait donner sa paro- « le d'honneur de garder le silence. Il lui a d'a- « bord violemment lavé la tête », puis il a fait appel à ses sentiments de bon citoyen, en essayant de lui prouver qu'une reprise de « l'Affaire » serait désastreuse pour notre pays, alors qu'elle serait seulement désastreuse pour notre ministère.

« Le commandant Carrière a cédé : il a donné

sa parole d'honneur, mais sous cette réserve que, s'il est attaqué et vilipendé pour avoir fait son devoir, il répondra. Sovez certain qu'il le fera, et ce jour vous verrez bien des sourires dédaigneux se changer en douloureuses grimaces. »

- Dans le même moment, et comme le général de Galliffet niait avoir envoyé aucune instruction au commandant Carrière, celui-ci s'écriait :

« Ah ! le général de Galliffet dit cela ! il faut « qu'il ait un rude toupet. Bientôt je serai libre

« et je pourrai peut-être parler.

« On m'adjoignit comme substitut vous vous en « souvenez M. le chef de bataillon Mayence, et nous « commençames par lire les gros volumes de la « Cour de cassation Trouvez-vous des preuves de « la culpabilité de Drevfus ? » disais-ie à Mavence « qui me répondait invariablement « non ». Et nous « étions d'accord.

« Personne ne se doute que le rapport Ballot-« Beaupré, les plaidoiries des avocats devant la « Cour ne sont, en quelque sorte, que la copie du « mémoire Picquart, et ce mémoire est rédigé « avec une habileté prodigieuse. Sachez aussi « qu'un seul homme a réellement fait la révision : « c'est Picquart. Tous les autres ne sont que des « comparses. Je comprends que ceux qui n'ont lu « que les documents de la Cour de cassation « aient éprouvé des doutes sur la culpabilité de « Drevfus.

« Mais lorsque, Mayence et moi, nous ouvrimes « le dossier, que nous primes connaissance de « toutes les pièces officielles de la procédure. « notre opinion ferme, inébranlable, était faite: « Drevfus était coupable ! »

- Tous ces incidents scandaleux sont résumés et appréciés de la façon la plus satisfaisante dans la déclaration qui suit du général du Barail 118 décembre 1901):

« Comment! le général de Galliffet dit: « Je n'ai a pas signé certains documents tendant indirec-« tement à enjoindre à un de mes subordonnés de « conclure dans son réquisitoire à l'innocence d'un « accusé! » et cependant ces documents existent, revêtus de sa signature. Qui donc a signe? Voilà ce qu'il faut savoir à tout prix, et personne ne bouge, ni d'un côté, ni de l'autre. Qu'est-ce donc que le secret professionnel? Il y a une limite au delà de laquelle il devient une absurdité et parfois même un moven de cacher une forfaiture, et l'on devrait comprendre que l'intérêt supérieur de la France et de l'armée prime toutes les autres considérations. Le général de Galliffet a le devoir de parler de tout dire de relever le commandant Carrière du secret professionnel afin de permettre à celui-ci d'étaler au grand jour ses documents. Jusque-là, tous les ministres seront sous le coup d'un soupcon intolérable. Que les ministres politiciens se réfugient dans le silence, passe encore ! C'est leur habitude. Mais qu'un soldat comme le général de Galliffet se taise quand il doit parler, c'est impossible; et j'espère qu'il comprendra.

(8) « Guignol.... Ah! c'est là que les passions sont simples et fortes. Le bâton est leur instrument ordinaire. Il est certain que le bâton dispose d'une grande force comique. La pièce reçoit de cet agent une vigueur admirable; elle se précipite vers le « Grand Charassement final ». C'est ainsi que les Lyonnais, chez qui le type de Guignol fut créé, désignent la mèlée générale qui termine toutes les pièces de son répertoire. C'est une chose éternelle et fatale que ce « Grand Charassement »! C'est le 10 août, c'est le 9 thermidor, c'est Waterloo ». (Anatole France, Guignol, le Livre de mon ami).

Voit-on pourquoi les affaires de Boulanger, de

Panama, Dreyfus, demeurent des pièces de second ordre? Le vrai moyen tragique y manquait ? Quoi donc ? Messire Bàton.

- (9) Labori veut ici nous marquer que, s'il ne parle pas davantage, c'est qu'il sait qu'on est prêt à le poursuivre pour violation du secret professionnel. Dans « certains milieux dreyfusards, officiels ou non », on le guette, on espère qu'il donnera prise, car tout ce qui se rapporte à l'affaire Dreyfus, c'est comme avocat qu'il a pu le connaître.
- (10) Ce geste, Marcel Prévost l'a noté pleusement dans un Portrait du Revenant: « Labori est toujours robuste et souriant, les joues pourtant un peu congestionnées. Il marche, se lève et s'assied avec aisance; seulement, par un geste instinctif la main droite sortant de l'ample manche de la toge va frôler le dos aux environs de la colonne vertébrale ». Peinture naïve, qui fait rire les profanes, mais c'est ainsi qu'à toutes les époques les croyants peignent leurs saints.
- (11) A mon avis, M° Edgard Demange aurait dû comparattre comme témoin. Rappelons-nous en effet l'un des points mystérieux de ce procès où il y eut plusieurs mystères que très visiblement le président Jouaust évita.

Je veux parler du jour où nous vimes M. Casimir-Périer, ancien président de la République donner dans l'air de grands coups de voix, sur la barre de grands coups de poing et en plein visage de Waldeck un grand coup de lumière. C'était à propos d'une lettre écrite par Dreyius le 23 novembre 1898 et que voici:

« J'avais demandé à M. Casimir-Périer la pu-« blicité des débats. Après m'avoir fait donner ma « parole de me soumettre à certaines conditions « trop naturelles, M. le Président de la Républi« que me fit répondre par l'intermédiaire de M° « Demange qu'il se confiait en ma parole et qu'il « demandait la publicité des débats. Elle ne fut « cependant pas accordée. Pour quels motifs je l'ignore... Cette parole que j'avais donnée à M. « Casimir-Périer, je l'al tenue. »

M. Casimir-Périer vint sur l'estrade de Rennes nier d'avoir eu ces louches ententes avec Dreyfus. Et du ton le plus violent il rétablit les faits comme suit :

« Le 13 décembre 1894, MM. Waldeck Rousseau et Joseph Reinach sont venus successivement « dans mon cabinet m'entretenir du désir de la « défense que le huit-clos ne fût pas prononcé, et « de l'engagement que prenait la défense d'obser« ver, dans les questions diplomatiques, une gran« de réserve si les débats avaient lieu autrement « qu'à huis-clos. J'ai répondu à M. Waldeck« Rousseau comme à M. Joseph Reinach que je ne « pourrais que transmettre leur désir; que per« sonnellement je ne pouvais rien pour y donner « satisfaction. » (Figaro supplémentaire, 12 août « 1899.)

Si l'incident valait que le surexcité Perier fit un pareil tapage au déprimé Dreyfus, il fallait exiger que l'avocat Demange renonçat à plaider et qu'il devint témoin avec Reinach et Waldeck. Car enfin, ce qui demeure certain et qui force à réver, c'est la démarche sinon les termes du dialogue : dès le mois de décembre 1894, Demange, comme avocat choisi par la famille, Reinach comme prophète des juifs, et Waldeck, on ignore à quel titre se firent les commissionnaires de Dreyfus, qui concluait de ces colloques : « Dans trois ans, mon innocence sera reconnue. » Phrase qui d'abord semblait dénuée de sens, mais Waldeck étant ministre remua ciel et terre pour que le traitre eût été bon prophète!

(12) Bien que nous écartions toute dialectique sur le fait Dreyfus pour fournir seulement des choses vues, c'est-à-dire les péripéties et les couleurs de la bataille, donnons en passant un aperçu de l'incident Schneider. C'est une lumière sur l'art de la guerre chez nous et chez nos adversaires.

La tension dans Rennes était magnifique. A toute heure du jour, de la nuit, il fallait veiller pour avertir les amis et parer aux attaques. Le 12 août, le général Mercier avait invoqué à l'appui de sa démonstration les lignes suivantes du colonel Schnelder, que notre service de renseignements avait réussi à se procurer : Paris, 30 « novembre 1897. — On avait déjà émis bien des « fois pareille supposition que le trattre n'est autre que Dreyfus. Je continue à estimer que « Dreyfus a été en relation avec les bureaux con- fidentiels allemands de Strasbourg et de Bruxel- « les que le grand état-major allemand cache avec « un soin jaloux, même à ses nationaux ».

Le 17 août, dans la soirée, à Rennes, nous fûmes avertis que le Figaro recevait d'Ems et publierait le lendemain la dépêche sensationnelle suivante :

« Lettre du 30 nevembre 1897 attribuée à moi est un faux.

#### « Colonel Schneider. »

Aussitôt sur les bancs du télégraphe nous rédigions une dépêche pour rassermir les cadres français : « Le Journal, Paris, de Rennes, 17 août. « — Nous apprenons que le colonel Schneider « traite de faux le document signé de son nom où « il afsirme sa conviction dans la culpabilité de « Dreysus. Cette démarche n'émeut personne dans « les milieux nationalistes. Vollà des manœuvres « auxquelles on s'attendait, et, s'il y a une assirma-

« tion fausse dans cette affaire, c'est l'affirmation « même du *Figaro*. On ne sera pas un long temps « avant de le démontrer en séance publique du « conseil de guerre : Nous pouvons le déclarer.

« Mais on voit maintenant l'inconvénient de la « nécessité où les amis de Dreyfus ont mis le con-« seil de guerre de publier des documents secrets : « c'est nous exposer d'une façon certaine à rece-« voir des démentis de l'étranger.

« Il était évident que celui à qui l'on avait dé-« robé des documents et que l'on mettait en cause « malgré lui, en référerait à son gouvernement. « Après cinq jours l'Autriche refuse de se mettre « en opposition avec l'Allemagne et l'Italie, dont les « attachés d'ambassade Panizzardi et Schwarzkop-« pen s'efforcent de cacher leur rôle de chefs « d'espionnage.

« Si délicate que soit la question au point de « vue diplomatique, elle sera réglée par le con-« seil de guerre, avec le souci de maintenir que « nous sommes les maîtres dans nos questions in-« térieures et qu'il n'appartient pas à l'étranger de « sauver un traître. »

Le 19 août, le commandant Cuignet en séance du conseil de guerre rappelait que « les dépêches d'Ems ne sont pas toujours véridiques ». Il se déclarait en mesure d'établir d'une façon indiscutable l'authenticité de la pièce, et ses arguments étaient bien concluants, puisque le colonel Schneider renonçait à soutenir son personnage et écrivait le 22 août :

« L'apposition de la date susdite (30 novembre « 1897) et de ma signature au texte que l'on « m'attribue constitue un faux. Ce faux subststeterait même dans le cas où, ce dont je ne puis i juger sans l'avoir sous mes yeux, le texte lurumême émanerait de moi à une autre date. »

Aveux embarrassés, mais incontestables, du télégramme précédent. Aussi bien le général Mercier avait de son propre mouvement indiqué que la date du 30 novembre s'appliquait non à la rédaction du document, mais à son entrée au service des renseignements. La défense ne s'y trompa point; elle dit dès lors que ce document n'était point un rapport, mais un simple memento : elle soutint que le colonel Schneider était mal renseigné : elle ne contesta plus l'authenticité.

Le 30 août, lors du défilé des professeurs de l'Ecole des Chartes, (qui révoltèrent et réjouirent la France par leur incroyable bouffissure d'intelectuels), Émile Picot, — bibliothécaire des Rothschild, oncle de Paul Desjardins (le clergyman des belles petites âmes et oncle aussi de Lucien Fontaine, (qui est le trésorier secrétaire de la ligue des Droits de Flomme), — annonça qu'il avait eu l'honneur de causer avec un attaché d'ambassade de la Triple Alliance, dont il opposa la parole à la parole des officiers français.

— Très bien! — lui répliqua le général Roget, toujours admirable d'a-propos. — Vous êtes libre de préférer l'assirmation autrichienne à l'assirmation française, mais c'est de M. Schneider que vous parlez, n'est-ce pas? Et bien! je vous demande ce que vous pensez du cas de cet officier, qui après avoir donné dans le Figaro un démenti formel du rapport que nous lui attribuons, a été obligé de reconnaître ensuite l'authenticité de ce rapport?

 $\dot{M}^{\circ}$  Demange se leva et cédant tout le terrain dit :

- Il y avait eu malentendu.

A quoi fort courtoisement, le spirituel général Roget répondit :

— Oh! M. Schneider, j'en suis certain ne montait pas, à proprement parler; il commettait un malentendu.

Ainsi la vive clarté française perçait les brouillards et relevait les défaillances du parti de Drevfus.

Veut-on encore et sur le même sujet un exemple de raisonnement français? Le témoin Cernusky raconte qu'en février 1891 un officier supérieur d'un Etat-major étranger (dont il dira le nom en séance secrète) s'est vanté à lui de posseder quatre espions parmi lesquels le premier et le plus important était le capitaine Alfred Drevfus. Aussitôt les Drevfusards de protester contre un témoignage apporté par un étranger. Rions de leur protestation hypocrite. Quand un gouvernement étranger vient nous dire qu'il n'a pas employé le capitaine Dreyfus, c'est à négliger car le devoir et l'intérêt d'un gouvernement sont de couvrir les traîtres qu'il emploie. S'il agissait autrement, il n'en trouverait plus. Mais auprès de Cernusky, ce n'était point une démarche d'habileté gouvernementale. Un officier d'Etat-major, chargé de la direction de l'espionnage au profit d'une puissance étrangère, s'est laissé aller à bayarder.

On ne saurait trop reconnaître et louer les grandes qualités françaises, la solide raison française, dans les travaux de Mercier, Roget, Deloye, Cuignet et autres près du Conseil de guerre.

(13) On m'a proposé dans des termes analogues « un professeur d'énergie » plus remarquable encore que n'est M. Picquart:

« Après un livre où il déversa, comme le prê-« tre en un calice d'or le vin du sacrifice, les a idées douloureuses ou espérances bouillonnant « en son cœur, toute la poésie, toute la souffrance « de son âme, harpe vibrant au vent de la tris-« tesse, et toute l'énergle de son cerveau; après « un cri de révolte et de foi, pour le présent et

« vers l'avenir ; après ce recueil de pensées et « d'apophthegmes, moelle de son intelligence; après ce monument contre la justice des hu-« mains, d'où malgré tout pour l'être sensible se « dégageait une sorte de lassitude morne et de « morne tristesse, après les Impressions cellu-« laires — voici que, fierement dédaigneux des « haines intéressées, des mépris, des insultes, « des calomnies, des diffamations, des perfidies « des trahisons et de la lacheté ambiante : avant « en soi assez de courage pour mener à bien « l'œuvre entreprise ; assez de ténacité réfléchie « pour ne reculer devant aucun obstacle : assez « de confiance pour marcher impavide et impas-« sible, et de « conscience » pour voir juste, -« voici que, dis-je, M. Baihaut par l'Amoureuse « foi débute dans le roman de façon magistrale. « Ah! la lecon est belle pour tous, vieux et « jeunes, et l'exemple salutaire! Où cherchez-« vous donc, M. Barrès, des professeurs d'éner-« gie? Vraiment, je ne conçois point comment « un homme, sagace et perspicace tel que vous, « ayant devant lui de pareils modèles, offre à la « jeunesse quelque génie malfaisant des temps « passés ! (a) Car les humains qui, par leur carac-« tère au-dessus des normes de cent coudées nous « montrent que le travail est régénérateur et « rédempteur, sont à notre époque heureuse-« mont assez nombreux. Et leur acte vaut d'au-« tant qu'il est plus près de nous, conséquem-« ment facile à apprécier. Qu'il nous soit donc « force générative de courage et d'espoir, levier « dont nous renverserons à notre tour les bar-« rières du chemin... »

(Le Progrès, 9 novembre 1898, Saintes).

(a) Napoléon, professeur d'énergie (Les Déracinés).

(!4) L'effondrement de Freystaetter fut tel que Demange déclara « qu'il n'insistait pas le moins du monde pour entendre à nouveau le témoin ».

(15) Eh bien ! non, avons le courage de reconnaître notre erreur. A la date où nous réimprimons (7 janvier 1902), Kahn ne paraît pas avoir agi raisonnablement. Les événements lui donnent tort. Le sage, c'est Alfred Dreyfus, épanoui sur son fumier. Ses témoins ont trouvé la ponne bosition. Toutefois, si nos pronostics momentanément sont faux, nos photographies demeurent exactes. Tourne qui tourne, il est impossible de contempler les Forzinetti et puis de regarder le commandant de Mitry, avec sa charmante figure, si lovale et si fine, de lorrain de vieille souche, le capitaine Anthoine, si ferme et si précis, sans distinguer où est le parti de l'honneur. Et puis écoutez donc les détails de l'affaire Kahn et Zadoc-Kahn:

Le 6 janvier 1899, la Chambre criminelle de la Cour de cassation reçut d'un témoin une déposition que volci à peu près : « Le bordereau est ac« compagné d'une lettre missive dans laquelle on « lit : je vais partir en manœuvres. Il est établi « d'autre part qu'il ne peut s'agir que des manœu« vres d'automne 1894. Esterhazy,officier de troupes à cette date, a-t-il pu penser qu'il prendrait « part à ces manœuvres ou croire qu'il serait autorisé à les suivre ? Non, car les majors, et il « remplissait alors cet emploi au 74° d'infanterie, « ne quittent pas le dépôt ».

Le 7, le grand rabbin écrivit au lieutenant Kahn, du 74°, pour lui demander un rendez-vous.

Le 8, le lieutenant Kahn se rendit chez Zadoc-Kahn, 17, rue Saint-Georges. En sortant, il adressa à son colonel la très importante lettre suivante :

« J'ai l'honneur de vous rendre compte d'un « fait d'une gravité particulière. Je recevais de « M. le grand-rabbin la carte pneumatique dont « copie est ci-jointe. Je me rendis à son invitation, e et des mon arrivée, la conversation suivante « s'engagea entre nous.

« M. LE GRAND-RABBIN. - Je vous ai prié de « venir me voir, monsieur le lieutenant, pour « vous demander des renseignements confidentiels « au nom d'une tierce personne dont je ne puis « pas vous donner le nom.Sachez bien.d'ailleurs. « que tout ce que vous direz sera absolument se-« cret et que votre nom ne sera, en aucun cas, pro-« noncé. Pourriez-vous me dire si le comman-« dant Esterhazy est allé aux manœuvres d'au-tomne en 1894 ?

« Moi, me levant pour prendre congé. - Monsieur le grand-rabbin, je ne sais rien. Je m'éton-« ne seulement que vous me demandiez ce ren-« seignement plutôt qu'à tout autre officier du ré-« giment. (Attitude embarrassée du grand-raba bin).

« M. LE GRAND-RABBIN. - Mais je vous ai dit « monsieur le lieutenant, que ces renseignements « étaient destinés à une tierce personne; ce n'est a pas pour moi.

« Mot. - Je ne puis que vous répéter que le « ne sais rich et que je ne puis rien vous dire. (Et « ie me dirige vers la porte).

« M. LE GRAND-RABBIN, insistant pour me fai-« re rasseoir. — Ne partez pas si tôt, monsieur « le lieutenant. Rasseyez-vous. Y a t-il longtemps « que vous êtes au régiment ? Sortez-vous de « Saint-Cyr ?

« Je répondis brièvement à ces questions et je e pris congé. L'entrevue avait duré de quatre à

« cing minutes.

« J'ai été profondément affligé, en ma qualité « d'israélite, de voir le grand-rabbin, chef de la a religion, se préoccuper d'une facon aussi active « de cette malheureuse sflaire Dreyfus. Je n'ai « pas été moins froissé de le voir s'adresser à moi « plutôt qu'à tout autre officier du régiment pour « obtenir ce qu'il appelle des renseignements.

Signé: KAHN.

Ainsi, le grand-rabbin voulait mettre entre les mains d'une tierce personne, dont il ne peut pas dire le nom, les moyens de réfuter un témoin entendu par la Chambre criminelle! Une tierce personne et qu'on ne peut nommer! cela est fort important. Il ne s'agit point de M' Mornard, l'avocat de Dreyfus. M' Mornard n'aurait pas à cacher pareille demande; il la ferait de lui-même, et le grand-rabbin ne voudrait pas céler un nom qu'il peut prononcer pour jeter par une réticence inutile le plus grave soupçon sur quelque conseiller à la cour.

(16) Une agence distribue aux journaux américains un procès-verbal de chaque audience d'après la sténographie (il serait curieux d'examiner ce travail), mais ces journaux ont en outre des rédacteurs pour leur envoyer les impressions du jour. des commentaires sur les faits et les personnes. C'est un article qui d'ordinaire compte 4 ou 5,000 mots: le mot coûte 0 fr. 50 pour New-York avec un supplément pour les autres villes. Les journaux anglais se font télégraphier le compte-rendu analytique (?) et, par leurs rédacspéciaux, des impressions quotidiennes. Toute cette copie est télégraphiée à tarif plein de Rennes à Paris, puis réexpédiée à Londres movennant 0 fr. 15 le mot. Les correspondants autrichiens, italiens, belges, suisses, russes, suédois, danois, envoyaient des dépêches urgentes pour lesquelles ils payaient triple taxe, c'est-àdire 0 fr. 60 le mot. On se montrait un journanaliste de Calcutta.

Ah I que de sacrifices la finance mondiale n'hésite point à faire s'il s'agit d'empêcher une possibilité d'injustice!

- (17) Lettre à Maurice Barrès, Le Journal, 21 octobre 1899. Voir le très beau livre: Une campagne nationaliste, par Jules Soury.
- (18) Au cours des débats, à la date du 1er septembre, j'écrivais :

« Ah! ces témoins fournis par le Syndicat! L'aua tre jour, Chincholle, du Figaro, posait un petit « problème à ses lecteurs : Maurice Barrès, écri-« vait-il m'a dit que la vue de Dreyfus, qu'il déclare « coupable, lui donnait parfois de la pitié et qu'il « consentirait à lui donner un suppléant à l'île « du Diable ». Chincholle allait même plus loin : « selon lui, je commencerais à aimer Dreyfus! Et. « pour intriguer son lecteur, il laissait en suspens « de savoir qui je substituerais avec plaisir au « traitre. Je ne vois pas d'intérêt à maintenir cette « équivoque. Je considère la personne de Dreyfus « comme désormais incapable de nuire et j'avais « dit à Chincholle apitoyé : « Eh bien ! mettez « Labori à l'île du Diable! » Je le dis, cette fois, « sans sourire : « Adjoignez à Drevfus Bertulus et « Forzinetti. Pour Picquart, il me semble que son « foie n'aura pas besoin d'un climat tropical pour « lui jouer dans un bref délai le plus vilain tour ».

Je reproduis ici cette boutade, parce qu'elle me fut, à plusieurs reprises, aprement reprochée, et que je ne regrette aucun des faits de guerre où m'entraina mon service dans la bonne cause. C'est par les gens de mon camp, par mes pairs que je veux être jugé et si les chefs de notre armée avaient été mollement soutenus. Dieu sait on ils seraient aujourd'nui et Dieu sait où serait Picquart!

(49) Sur ce mot, « la victoire de Rennes », qu'on me permette d'épingler un court papier dont je donnai lecture, pour servir de toast, le 25 janvier 1900, au banquet pour célébrer l'anniversaire de la fondation de la Patrie française; cette page pourrait s'intituler Les autels de la Souffrance:

« ... Tout au long de l'histoire de France, on enseigne les petits enfants à glorifier les jours où notre nationalité surmonta les plus pressants dangers. Dreyfus, cela rappelle une des plus insolentes invasions de l'étranger, mais c'est aussi un nom de victoire.

«La douleur sert aux individus de cran d'arrêt; elle nous avertit dene point passer outre, et qu'au delà c'estnotre destruction. Elle rend le même service aux peuples. L'« Affaire » sauva la nation; elle nous sortit d'une mortelle indolence.

« Je me rallie à l'idée de ce philosophe qui voulait élever des autels à la Souffrance. Je ne suis pas en peine de la méditation que nous devons y porter, nous autres nationalistes. Nous remercions la cruelle « affaire » d'avoir réconcilié l'orgueilleuse raison avec l'instinct des humbles et d'avoir montré que les volontés obscures des masses possèdent le sens le plus sûr de la santé sociale. Les Grecs ont nommé les dieux du châtiment les Bienveillants une vive reconnaissance nous vient au cœur pour une épreuve qui nous révèla jusqu'à l'évidence le danger de laisser une influence politique à des naturalisés trop récents et qui n'ont pas nos instincts séculaires.

«Que les préjugés nationaux contiennent la sagesse même! Que ce n'est pas tout d'avoir de l'esprit et qu'il faut encore avoir les mêmes aleux! Voilà les grandes vérités, un instant méconnues, qu'une douloureuse convulsion vient de restituer à la société française.

- « Quand cette affaire, où nous ne voyons déjà plus qu'une mauvaise mystification, sera tombée dans l'irrémédiable oubli où s'écroulent les élégies mal faites, quelque chose d'elle survivra dans la législation et tout au moins dans la raison de notre pays. Nos cerveaux et, par suite, bientôt notre politique se seront régénérés dans l'èpreuve.
- « Je reprends un mot de notre cher président d'honneur et je bois à la bonne souffrance ».
- (20) Le Graverend, Traité de législation crimiminelle en France.
- (21) En octobre 1901, M. de Galliffet, ayant été obligé de quitter le ministère qui l'avait employé, déclara que « le peu de politique qu'il avait fait l'avait profondément dégoûté ». Tout le monde sans une exception a donc été dégoûté par la politique de M. de Galliffet.

# TABLE DES MATIÈRES

| LIVRE PREMIER.—Explications préambu-       |    |
|--------------------------------------------|----|
| laires                                     | ę  |
| CHAPITRE PREMIER En route pour Ren-        |    |
| nes, ville qu'arrose le Rubicon            | 9  |
| CHAPITRE II. — La parade de Judas (sou-    |    |
| venir de la dégradation d'Alfred Drey-     |    |
| fus à l'école militaire, 15 janvier 1895). | 15 |
| LIVRE II. — Les rois, les dames et les va- |    |
| lets                                       | 20 |
| CHAPITRE III. — Entrée d'Alfred Dreyfus.   | 20 |
| CHAPITRE IV. — Une visite à Combourg       |    |
| (Méditations sur Dreyfus)                  | 30 |
| CHAPITRE V. — Les mouvements sincè-        |    |
| res de Dreyfus                             | 44 |
| CHAPITRE VI. — Vrai caractère de ces       |    |
| audiences : une tristesse puissante et     |    |
| maussade                                   | 49 |
| CHAPITRE VII. — Les juges militaires       | 50 |
| CHAPITRE VIII. — Les avocats               | 53 |
| CHAPITRE IX. — La vérité sur l'attentat    |    |
| contre Labori                              | 58 |
| CHAPITRE X. — Les avocals (suite)          | 71 |
| CHAPITRE XI. — Un paysage de ruines        | 76 |
| CHAPITRE XII. — Picquart                   | 79 |
| CHAPITRE XIII. — Le Picquarisme            | 87 |
| CHAPITRE XIV. — Les témoins (Bertulus,     |    |
| Forzinetti Cordier, etc.)                  | 91 |

# \_\_ 142 \_\_

| le climat de Rennes                                             | 96  |
|-----------------------------------------------------------------|-----|
| CHAPITRE XVI. — Notre allégresse                                | 101 |
| IVRE III. — CONCLUSION CHAPITRE XVII.—La justice et l'État sont | 105 |
| satisfaits                                                      | 111 |
| NOTES                                                           | 121 |

JUN 2 3 1915



Angoulême. - Imp. L. COQUEMARD & Cie

N 3.

\*\*\*\*

# THE UNIVERSITY OF MICHIGAN GRADUATE LIBRARY

## DATE DUE

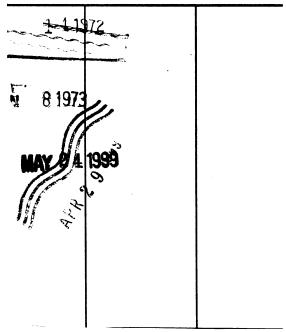



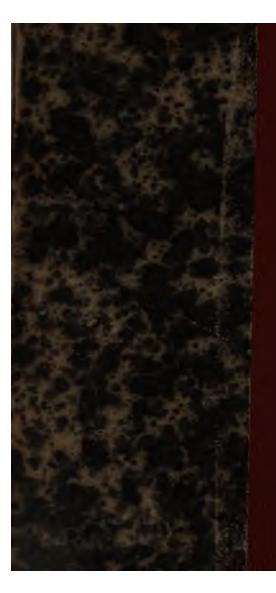